







Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

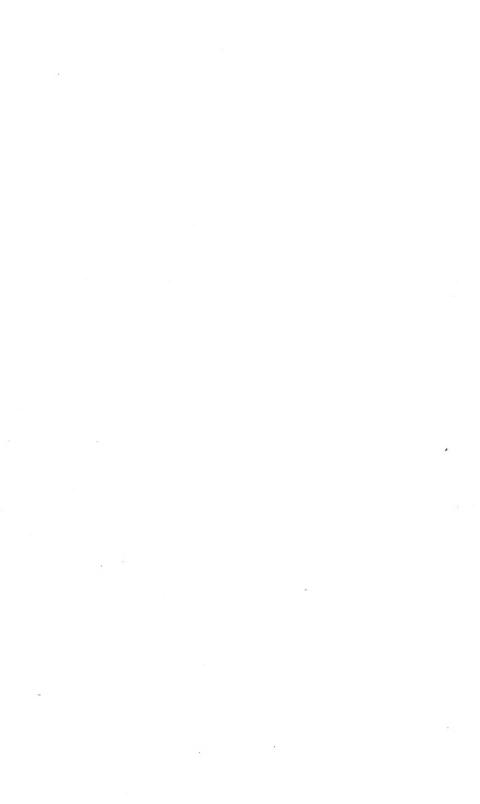



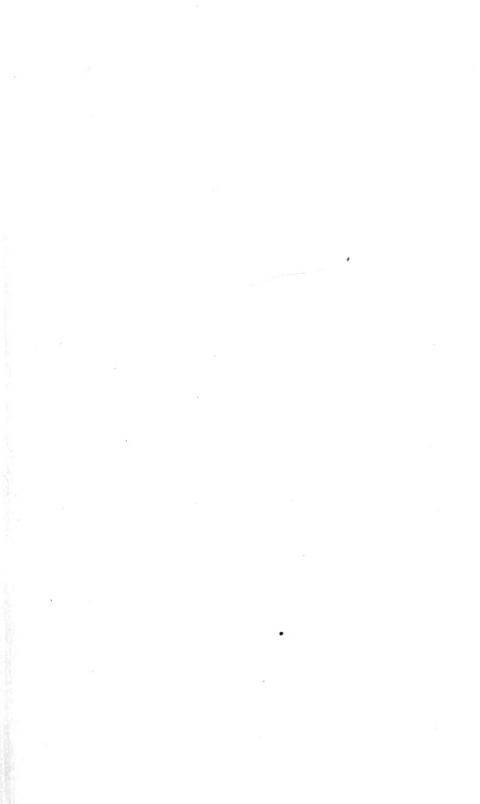

### RECUEIL

DE

# CHANSONS POPULAIRES GRECQUES.

### COLLECTION

DE

# MONUMENTS

POUR SERVIR À L'ÉTUDE

DE LA

LANGUE NÉO-HELLÉNIQUE.

NOUVELLE SÉRIE

Nº I.

### **ATHÈNES**

ANDRÉ COROMILAS, LIBRAIRE 291, RUE D'HERMÈS, 291

1874.

### RECUEIL

DE

# CHANSONS POPULAIRES

## **GRECQUES**

PUBLIÉES ET TRADUITES POUR LA PREMIÈRE FOIS

PAK

ÉMILE LEGRAND.

**PARIS** 

12/1/12

MAISONNEUVE & CIF. LIBRAIRES ÉDITEURS

15. QUAI VOLTAIRE, 15

1874.

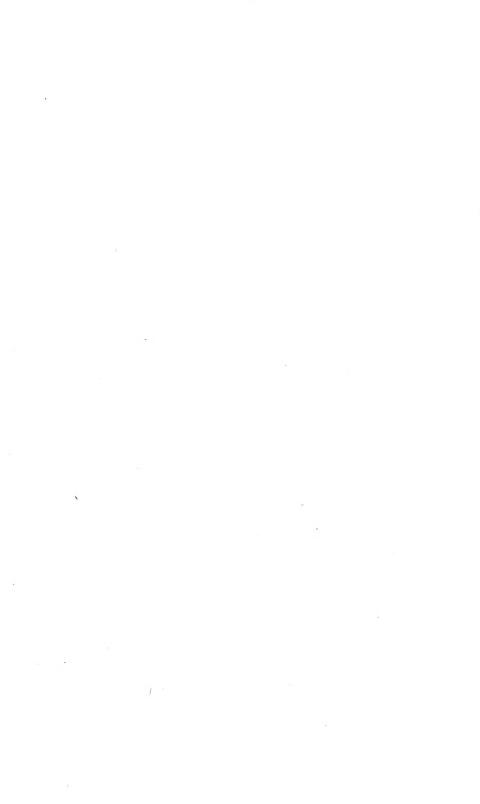

### A MON AMI

# CONSTANTIN SATHAS

AVEC LES SENTIMENTS

DE LA PLUS VIVE AFFECTION

JE DÉDIE CE LIVRE.

É. L.

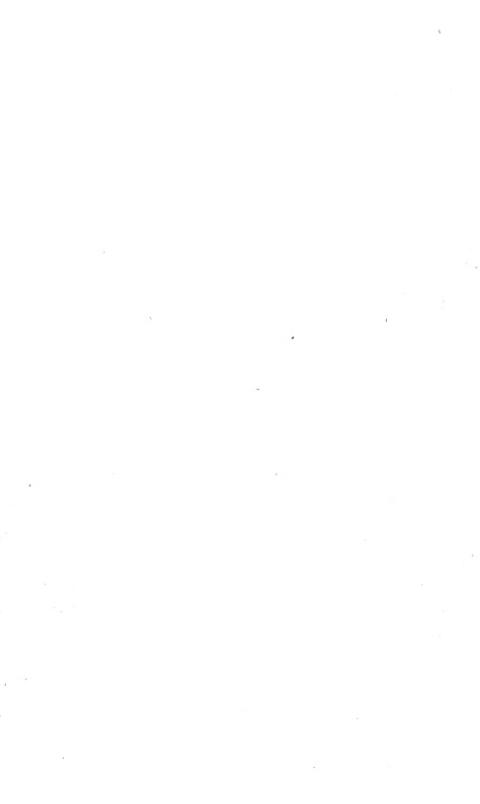



### PRÉFACE.

ONGTEMPS avant la publication du recueil de Fauriel, l'idée de réunir des chansons populaires grecques avait été plusieurs fois mise à exécution. En 1676, La Guilletière disait ceci, dans la préface de

sa Lacédémone ancienne et nouvelle: «Les tragoudis « ou chansonnettes du grec vulgaire, qui retentissent « aujourd'hui dans les bourgades du Parnasse et « dans les grottes de l'Hélicon, ne seront peut-être « pas indignes d'être comparées avec les poëmes excellents « de l'antiquité. Examinera qui voudra la différence « de leurs caractères sur les exemples qu'on en « donnera.»

Il est vraiment très-regrettable que La Guilletière, qui savait et parlait le grec vulgaire, n'ait pas publié la collection de poésies qu'il avait entre les mains, car il n'est pas douteux que l'exemple, une fois donné, n'eût trouvé des imitateurs, parmi les nombreux voyageurs de toute nation qui ont parcouru la Grèce depuis deux siècles.

Le second essai de publication fut tenté par un prêtre de la Compagnie de Jésus, selon ce que nous apprend Daniel Huet, évêque d'Avranches, dans un petit travail inédit que je possède'). Voici ses paroles: «Apud recentiores Græcos innumeras reperire est «cantilenas quæ, vernaculo sermone scriptæ, varia «habent argumenta. Sunt enim quibus celebrantur «quorumdam latronum adversus Turcas pugnantium «præclara facta; sunt et næniæ quas, querula voce, «sparsis capillis, vestibusque dilaceratis, in suorum «funeribus mulieres cantare solent. Multa sunt deni- «que carmina in amoris laudem a virginibus et juve- «nibus effusa, quæ duobus tantum versibus constant «in hunc modum:

Λουλοῦδιν ἀνοιξάτικον, ἐαρινέ μου κρῖνε, Ὁ σὸς εἰμί, σοὶ δέδωκα σῶμα, ψυχην καὶ εἶναι.

Δός μοι φιλίν, γλυκὸ φιλίν, φῶς τῶν ἐμῶν ὀμμάτων, <sup>\*</sup>Η ἄφες με, ἀγάπη μου, νὰ ξεψυχῶ ἐμπρός σου.

«Horum ingentem copiam suis in peregrinationibus «olim collegerat dilectissimus mihi Xaverius a Monte «Acuto, societatis Jesu presbyter, sed, morte imma-«tura peremptus, librum suum jam prelo paratum «in publicam lucem edere non potuit.»

Il est très-possible que le manuscrit du Père Xavier de Montaigu ne soit pas perdu, et peut-être gît-il ignoré dans le coin de quelque poudreuse bibliothèque. Les quatre vers cités par Huet faisaient probablement

<sup>1)</sup> Petri Danielis HVETII animadversiones in linguam barbarogræcam necnon addenda ad Lexicon Patris Somaveræ (folio 29 verso).

partie du recucil dont il parle, et que le Jésuite son ami, le sachant amateur de la littérature grecque vulgaire, avait pu lui communiquer.

Quoiqu'il en soit de mon hypothèse, ces deux distiques sont parfaitement dans le goût de la poésie populaire, et, à en juger par le style, ils remonteraient au moins au XII siècle. En voici la traduction:

Fleur printanière, lys du printemps, je suis à toi, je l'ai donné men corps, mon âme et mon être.

Donne-moi un baiser, un doux baiser, lumière de mes yeux, ou laisse-moi, ô mon amour, expirer devant toi.

On trouve encore, épars dans les Voyages en Grèce tels que ceux de Bartholdy et de Stéphanopoli, quelques distiques amoureux, mais dans aucun de ces ouvrages n'apparaît la moindre trace de collection. Cependant, plus d'un siècle avant l'époque où La Guilletière imprimait son Voyage à Lacédémone, quelqu'un s'était occupé de former un recueil de ces chansons populaires, si longtemps dédaignées dans le pays même où elles ont pris naissance.

Vers le milieu du XVI siècle, Augier Busbecq, ambassadeur de l'empereur d'Autriche près la Sublime-Porte, se livrait avec ardeur, en Orient, à rechercher les manuscrits échappés à la destruction, lors de la conquête de l'empire Byzantin par les armées de Mahomet II. Parmi ceux dont il fit emplette et qu'il envoya à la Bibliothèque impériale de Vienne, s'en trouvait un, aujourd'hui coté sous le N° CCXLIV, et jadis ainsi désigné: Codex manuscriptus theologicus Græcus CCXCVII. C'est dans ce Manuscrit que se trouve, aux folios 129 b à 131 a et 324 b à 329 a

ainsi que sur les trois dernières feuilles non paginées de la fin, la collection qui forme la première partie du présent recueil. Il n'est pas inutile d'ajouter que ce même manuscrit contient un nombre assez considérable de poëmes en grec vulgaire, antérieurs pour la plupart au XV<sup>e</sup> siècle').

Je dois dire comment cette précieuse collection m'est venue entre les mains. Restée, pendant plus de trois siècles, dans l'oubli le plus complet, elle fut, pour ainsi dire, découverte, en 1870, par M. Constantin Sathas, qui compulsait alors les manuscrits de Vienne, afin d'y recueillir les matériaux de sa Mezaucuniq Βιβλιοθήκη. Ce bon et excellent ami s'empressa de me faire part de sa trouvaille et m'engagea vivement à publier ces chansons. Ayant dès lors l'intention d'offrir aux amateurs de la littérature grecque moderne un recueil de chants populaires, j'acceptai avec reconnaissance la copie que M. Sathas avait faite à mon intention.

Il serait superflu d'insister sur l'importance exceptionnelle de la collection Viennoise. Par cela seul qu'elle est composée de chansons datant du XV<sup>e</sup> siècle, elle se recommande tout spécialement à l'attention des hellénistes. Elle est, en effet, un échantillon, unique peut-être, de la langue grecque parlée à cette époque.

<sup>1)</sup> Mon savant ami M. le Dr. Wagner, professeur au Johanneum de Hambourg, va publier prochainement une édition complète de ces curieuses poésies du moyen âge hellénique. M. Wagner a eu l'extrême bonté de collationner sur le manuscrit original le texte des chansons formant la Collection Viennoise. Je tiens à lui en exprimer ici ma plus vive gratitude et à dire que j'ai souvent profilé des judicieuses observations qu'il a bien voulu m'adresser.

C'est l'idiome populaire pris sur le fait et n'ayant aucunement subi les modifications plus ou moins profondes, auxquelles les savants n'ont jamais manqué de le soumettre, quand il a eu le malheur de se trouver sous leur plume. Une particularité digne d'être notée, c'est que la langue de ces chansons est presque entièrement exempte de mélange. Les dialectes étrangers qui, quelques années plus tard, se glissèrent insensiblement dans le grec, n'y sont représentés que par cinq ou six termes consacrés par un usage plusieurs fois séculaire; tels sont φουδούλα, jeune fille; κουρτέσα, gracieuse, avenante. On remarquera également, dans plusieurs vers, l'emploi de où au lieu de dés qui a prévalu dans la suite. Au XV siècle, la première de ces négations était donc encore usitée parmi le peuple, auquel elle est aujourd'hui complétement inconnue.

### I.

§ 1. La composition qui ouvre la série de chansons comprise dans le manuscrit de Vienne n'est peut-être pas ce qu'on est convenu de désigner par le nom, un peu élastique il est vrai, de chant populaire. Cette pièce, que j'ai intitulée Philosophie de l'ivrogne, est, à n'en pas douter, l'œuvre d'un homme possédant quelque teinture d'érudition religieuse, et je ne serais pas éloigné de croire qu'elle est une élucubration de quelque moine byzantin de la famille de ceux que satirisa jadis Ptochoprodromos. En Occident, au Moyen Âge,

c'était, paraît-il, dans les monastères que s'élaboraient la plupart des chansons bachiques, dont les cantiques religieux fournissaient à la fois la musique et le rhythme. Il est bien permis de supposer qu'en Orient les choses se passaient d'une façon analogue. La gent monachale est partout la même, et nous n'avons qu'à lire les très-curieux poëmes de Théodore Ptochoprodromos, pour nous convaincre que les caloyers grecs, amateurs de plats succulents et grands buveurs de vin de Chypre, n'avaient rien à envier à leurs frères d'Occident, à ces bons gros moines à la face joviale et enluminée, immortalisés par Rabelais¹).

. Les souvenirs de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui fourmillent dans la pièce dont nous parlons, dénotent un personnage familier avec les saintes Écritures et les pratiques de la liturgie. Il y a, au vers trente-huitième, une plaisanterie du plus mauvais Notre ivrogne, n'ayant pas de vin pour étancher la soif qui le dévore, feint d'être près de mourir, pour qu'on ·lui apporte la communion qui, chez les Grecs, s'administre sous les deux espèces. À défaut d'autre liquide, il aura au moins le vin eucharistique. Ces sortes de railleries entachées d'une impiété grossière ne sont guère de mise en Grèce, où l'on professe le plus grand respect pour tout ce qui se rattache de près ou de loin à la religion. Mais ce ne sont ici que propos d'ivrogne, auxquels on ne doit pas accorder plus d'importance qu'ils n'en méritent en réalité. L'auteur, en composant ces vers, avait la

<sup>1)</sup> Voir le second poëme de Ptochoprodromos dans le premier volume des Ατακτα de Coray, et spécialement les vers 160 – 179 et 390 – 429.

tête étourdie par les fumées du vin et se figurait voir tourbillonner devant ses yeux des myriades de papillons (vers 3).

Dans les chansons latines de l'époque qu'il est possible d'assigner à cette composition grecque, nous retrouvons mêmes idées, mêmes métaphores, mêmes éloges de la vigne et du vin. Citons quelques couplets pour mettre le lecteur à même de juger de la ressemblance.

> Vinum bonum et suave, Bonis bonum, pravis prave, Cunctis dulcis sopor, ave, Mundana lætitia.

Ave, felix creatura, Quam produxit vitis pura, Omnis mensa fit secura In tua præsentia.

Ave, color vini clari, Ave, sapor sine pari; Tua nos inebriari Digneris potentia.

Ave, placens in colore, Ave, fragrans in odore, Ave, sapidum in ore, Dulce linguæ vinculum.

Ave, sospes in molestis, In gulosis mala pestis, Post amissionem vestis Sequitur patibulum.

Monachorum grex devotus,
Omnis ordo, omnis mundus,
Bibunt adæquales potus,
Et nunc et in sæculum.

Felix venter quem intrabis, Felix lingua quam rigabis, Felix os quod tu lavabis Et beata labia.

Supplicamus, hic abunda; Per te mensa sit facunda, Et nos, cum voce jucunda, Deducamus gaudia¹).

### Voici la traduction de cette charmante chanson:

Vin bon et suave, bon aux bons, aux mauvais mauvais, doux sommeil à tous; salut, joie du monde.

Salut, heureuse créature, pur produit de la vigne; quand tu es présent, toute table est sans soucis.

Salut, couleur limpide du vin; salut, saveur sans pareille, daigne nous enivrer de ta puissance.

Salut, à toi qui plais par la couleur; salut, à toi dont le bouquet embaume; salut, à toi savoureux au palais; salut, doux embarras de la langue.

Salut, à toi reconfort dans nos peines, à toi fléau des gloutons. Après la perte du vêtement se dresse la potence.

Des moines la troupe dévote, tous les ordres, tout le monde, boivent à l'envi et maintenant et toujours.

Heureux le ventre où tu entreras, heureuse la langue que tu arroseras; heureuse la bouche, heureuses les levres que tu laveras.'

Abonde ici, nous l'en supplions; à nos banquets donne la faconde. Pour nous, en chantant gaiement, menons joyeuse vie!

Voici le début d'une autre chanson, d'où il résulte que, pour devenir un moine accompli, il faut ne le céder à personne par la faculté de boire et de porter son vin.

<sup>1)</sup> ÉDÉLESTAND DU MÉRIL. Poésies populaires latines du Moyen Âge (page 204).

Quicumque vult esse frater, Bibat bis, et ter et quater; Bibat semel et secundo, Donec nihil sit in fundo 1)

Quiconque veut être moine, qu'il boive deux, trois et quatre fois; qu'il boive une fois, qu'il boive deux fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au fond du verre.

Le peuple grec, qui possède tant de chansons d'amour, n'en a pas, ou presque pas composé à la louange du vin. Est-ce que, par hasard, Bacchus n'aurait pas d'adorateurs chez les fils d'Alcée et d'Anacréon? Dans les nombreux recueils de chants populaires publiés jusqu'à ce jour, je ne trouve pas de chansons à boire, sauf dans celui de M. Michel Lélékos, où figurent quelques couplets dont voici le plus curieux:

<sup>\*</sup>Ω Παναγιά μου Τηνιακιά, γιὰ δός μου χαρτσιλίκι, γιατὶ δὲ μουμεινε λεπτὸ ἀπὸ τὸ μπεκριλίκι. <sup>\*</sup>Εγὼ ἄν παιθάνω ἀπὸ κρασί, θάψτε με ςτὴν ταθέρνα, νὰ μὲ πατάῃ ἡ ταθερναριὰ κ' ἡ κόρη ποῦ μ' ἐκέρνα.

La charité, s'il vous plaît, sainte Vierge de Tinos, car l'ivrognerie ne m'a pas laissé un centime. Si le vin me fait mourir, enterrezmoi dans le cabaret, afin que je sois foulé aux pieds par la cabaretière et par la fille qui me versait à boire.

Quand je dis que les Grecs modernes n'ont pas de chansons bachiques, il est bien entendu que je ne veux parler que des compositions purement populaires; car Christopoulos, que l'on a si justement surnommé le moderne Anacréon, a composé en l'honneur du jus

<sup>1)</sup> CANOHERIUS. De admirandis vini virtutibus, page 501.

de la treille, quelques chansonnettes qui sont, dans leur genre, de petits chefs-d'œuvre de grâce et de délicatesse.

L'auteur de la Philosophie de l'ivrogne éprouve un si violent désir de se gorger du « sang de la grappe» qu'il voudrait voir, comme aux jours du déluge biblique, les cataractes du ciel s'ouvrir et laisser échapper des flots de vin, pour n'avoir qu'à se baisser et à boire. Le poëte byzantin ne recherche que la satisfaction pure et simple d'un appétit, il n'a qu'un but, s'enivrer. Il y a loin de sa grossière philosophie à l'épicuréisme aimable et poli de l'ami de Mécène. Qu'on lise, par exemple, la charmante invocation d'Horace à la dive bouteille:

> O nata mecum consule Manlio, Seu tu querellas sive geris jocos, Seu rixam et insanos amores, Seu facilem, pia testa, somnum.

Tu lene tormentum ingenio admoves Plerumque duro; tu sapientium Curas et arcanum jocoso Consilium retegis Lyæo;

Tu spem reducis mentibus anxiis Viresque et addis cornua pauperi, Post te neque iratos trementi Regum apices neque militum arma<sup>1</sup>).

Combien plus délicate et plus gracieuse que la pièce byzantine est aussi cette chanson à boire traduite

<sup>1)</sup> HORACE, Odes, III, 21.

par mon illustre ami M. Léon de Rosny, dans son intéressante Anthologie Japonaise').

Je me réveille par hasard aux cris des corbeaux qui croassent pendant la nuit à la clarté de la lune; je prie les Génies, en disant des paroles insensées que fait naître en mon cœur l'impatience de me rencontrer avec lui. Est-ce là l'effet de la maladie de mes nerfs? C'est seulement avec du vin qu'on peut supporter cette triste existence.

La Philosophie de l'ivrogne est assurément beaucoup plus ancienne que les chansons d'amour qui la suivent; je pense qu'elle a dû être écrite au XII siècle; on y rencontre certaines tournures de phrase qui rappellent à s'y méprendre le style de Ptochoprodromos.

Le Bohémien au teint noir, dont il est fait mention au vers douzième, n'est autre que le Tsigane nomade, qui parcourt l'Europe, exerçant tantôt le métier de forgeron ou de chaudronnier, tantôt fabricant des paniers, des cribles et des vans. Pour désigner le Tsigane, les Grecs emploient habituellement le mot γύφτος, qui, devenu substantif commun, signifie aussi forgeron, et généralement tout ouvrier qui travaille le fer.

§ 2. Je n'ai que fort peu de chose à dire de l'Alphabet d'amour. Je ferai seulement observer que, par une bizarrerie assez peu fréquente dans la poésie populaire, le vers politique s'y marie au vers trochaïque de huit syllabes. Ce n'est d'ordinaire que dans les chansons de danse que le rhythme se modifie, obligé

<sup>1)</sup> Anthologie Japonaise, poésies anciennes et modernes des insulaires du Nippon, traduites en français et publiées avec le texte original par LÉON DE ROSNY. Paris, Maisonneuve, 1871.

qu'il est de se modeler sur les mouvements plus ou moins précipités des danseurs.

On remarquera aussi, dans cet Alphabet, l'absence de l'o, au vers 56, et celle de l'v, au vers 82. Ceci ne provient que de l'ignorance de l'auteur en orthographe. Trompé par l'identité des sons, il avait écrit ὁ πακμμορφη κουρτέσα et ῦλιος εἶσαι καὶ σελήνη. Ce dernier mot suffirait à prouver l'ancienneté de la chanson; il est, comme on sait, tombé depuis fort longtemps en désuétude dans le langage populaire, qui l'a remplacé par φεγγάρι. La coutume de composer de ces sortes de chansons alphabétiques s'est perpétuée jusqu'à nos jours; j'en possède plusieurs spécimens dans ma collection manuscrite.

§ 3. La Séduction est l'une des plus longues et aussi des plus belles chansons de la collection Viennoise. Les vers 7 à 26 ont été mille fois imités, ou même reproduits, presque sans changement, dans des chansons d'amour composées plus récemment. Nous en retrouvons comme un souvenir lointain dans la Belle Bergère, cette charmante et fraîche idylle de Nicolas Drimytikos, dont j'ai donné deux éditions 1). Voici ces vers:

"Οταν Ιδης τὸν κόρακα ν' ἀσπρίση, καὶ τὸν αὐγερινὸν ν' ἀποσπερίση, κορμὶ δίχως ψυχὴν νὰ περπατήση, τότε κ' ἐγὼ θέλω σ' ἀλησμονήσει.
Πλειὰ γλήγορα ςτὴν γῆν νὰ ζήση ψάρι, κὴ ὁ "Ερωτας νὰ χάση τὸ δοξάρι,

<sup>1)</sup> Collection de Monuments pour servir à l'étude de la langue néohellénique. Numéro I.

τὴν νύκτα δίχως ἄστρα καὶ δροσοῦλα, παρὰ ν' ἀφήσω τέτοια 6οςκοπελα.

Lorsque tu verras le corbeau devenir blanc, l'étoile du matin briller le soir, et marcher un corps sans âme, alors je l'oublierai. Le poisson vivra sur la terre, l'Amour perdra son arc, la nuit sera sans étoiles et sans rosée, avant que je n'abandonne ma jolie bergère.

Les recommandations de la jeune fille à ses amies, qu'elle veut mettre en garde contre l'audace des séducteurs, ont été également maintes et maintes fois redites sous toutes les formes. Voici une courte chansonnette qui résume La séduction de la plus heureuse façon:

«'Απόψε δεν κοιμήθηκα καὶ σήμερα νυστάζω, γιατὶ κουδέντιασα πολὺ μὲ μιὰ γειτόνισσά μου, μὲ μιὰ γειτόνισσά μου, μὲ μιὰ γειτόνισσά μου, μὲ μιὰ γειτονοποῦλά μου ξανθή καὶ μαυρομμάτα, πώχει τὸ μάτι σὰν ἐληὰ, τὸ φρύδι σὰν γαϊτάνι, τὸ δόλιο τὸ ματόφρυδο σὰν κρόσσι ἀπὸ μαντήλι.» — «Κοιμᾶσαι, κόρη · ξύπνησε, σήκου καὶ ἔθγα ἔξω.» Σηκώθη ἀπὸ τὸν ὕπνο της ἡ κόρ' νὰ ξαγρυπνήση· βρίσκει τὸ κόρφο τση ἀνοικτὸ, τ' ἀχεῖλι ψιλημένο, καὶ τὴν χρυσή της τὴν ποδιὰ ψηλανασκουμπωμένη. «'Ακοῦστέ το, σεῖς ὅμορφαις, καὶ σεῖς ἡ μαυρομμάταις, τὸ μάϊ κρασὶ μὴ πίνετε, κ' ἔξω μὴν κοιμηθῆτε, περίσσευσ' ἡ μπερμπατουριὰ καὶ περβατεῖ τῆς νύκταις, σέρνει ψωμὶ γιὰ τὰ σκυλιὰ, κρέας γιὰ τὰ λειοντάρια, σέρνει καὶ ὑπνοβότανο γιὰ τσῆ ὁμορφαις κοπέλαις ').»

<sup>«</sup> Cette nuit je n'ai pas dormi, et aujourd'hui je tombe de sommeil, car j'ai beaucoup babillé avec ma voisine, ma petite voisine,

<sup>1)</sup> CHASIOTIS; Recueil de Chants populaires (Athènes, 1866); page 218.

une blonde qui a des yeux noirs comme l'olive, des sourcils comme une ganse de soie, et des cils, la coquine, comme les franges d'un fichu.» — « Tu dors fillette; réveille-toi, lève-toi et sors.» La jeune fille se réveille et se lève; elle trouve son corsage ouvert; ses lèvres sont humides de baisers et son tablier d'or est haut retroussé. « Écoutez ceci, jolies filles, jouvencelles aux yeux noirs: Quand vient le mois de mai, ne buvez point de vin et ne dormez pas dehors, car nombreux sont les libertins qui rôdent durant la nuit. Ils portent avec eux du pain pour les chiens, de la viande pour les lions, et ils ont aussi une plante soporifique pour endormir les belles filles.»

La séduction est, selon toutes les apparences, d'une époque antérieure au XV siècle. Il faut croire que, à la date où elle a été composée, le souvenir de l'invasion espagnole était encore assez vif en Grèce pour que, parmi les plus grands malheurs souhaités par la jeune fille à son séducteur, se trouve celui de tomber entre les mains des Catalans 1).

Il est probable que presque toutes les chansons comprises dans le manuscrit de la Bibliothèque impériale de Vienne ont été recueillies dans le même endroit, vraisemblablement Constantinople et les localités environnantes. Il en est une, le N° 10, où figure le nom de cette ville. Le nom de Galata s'y trouve également, ainsi que dans le N° 44.

À une exception près, toutes les chansons de la collection Viennoise ont été inspirées par l'amour.

<sup>1)</sup> Voir le vers 145. — Mon ami M. Spyridion Lambros dit, dans l'introduction qu'il a mise en tête de son beau drame historique Le dernier comte de Salone (Athènes, 1870), que le souvenir des affreux ravages exercés en Grèce par la Grande compagnie Catalane, dans la première moitit du XIVe siècle, s'est perpétué jusqu'à ce jour, « αστε καὶ, ajoute t-il, τὸ ὄνομα αὐτὸ ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ νὰ μείνη διὰ τῶν αἰώνων εἰς τὸ στόμα τοῦ ελληνικοῦ λαοῦ πρὸς δήλωσιν περιφρονήσεως καὶ εθρεως.»

Cette passion est, en Grèce, ce qu'elle est dans tous les pays méridionaux, vive et ardente. L'Hellène ne s'éprend pas d'un vague idéal, bien différent en cela des peuples du Nord qui rêvent du solcil devant un ciel terne et froid. Son solcil à lui, c'est le Dieu dont les rayons étincelants ont incrusté d'or les marbres du Parthénon, et son amour est expansif, impétueux, irrésistible comme les flèches de l'invincible Érôs. Il regarde en souriant un ciel qui lui sourit éternellement. S'il sent palpiter son cœur, il ne s'effraie pas, il ne tente pas de dompter la nature, il suit au contraire le courant qui l'entraîne et il supplie la Vierge toute-sainte de vouloir bien favoriser ses amours.

Panagia, dit l'un, si tu veux que je te brûle des cierges, il faut que tu me gardes la perdrix que je possède dans le voisinage de ton sanctuaire 1).

Un autre est plus explicite encore dans ce qu'il désire de la Vierge Marie:

Panagia, je te promets une ceinture d'argent, si tu nous réunis tous deux [mon amante et moi] dans un même lit<sup>2</sup>).

Dans cette terre où le myrte fleurit, la brise est si tiéde et si parfumée, le ciel si bleu, la nature si enchanteresse, les jolies filles ont tant d'éclairs dans leurs yeux noirs! Pourquoi ne pas s'abandonner au plaisir d'aimer, et, quand la réalité est si douce,

- <sup>1</sup>) "Αν θέλης, Παναγία μου, ν' ἀνάφτω τὰ κεριά σου, νὰ μοῦ φυλᾶς τὴν πέρδικα, πῶχω ςτὴν γειτονιά σου. (Λιανοτράγουδα; Αιλλπει, 1868; page 9.)
- <sup>2</sup>) Τάζω σου, Παναγία μου, μιὰν ἀσημένια ζῶσι, νὰ μᾶς συσμίξης καὶ τοὺς δυὸ σὲ μιὰ κρεββατοστρῶσι. (Id. page 159.)

pourquoi se consumer en inutiles rêveries? Ce qu'on possède, à quoi bon l'imaginer? Nul mieux que le Grec ne sait parler à celle qu'il aime le langage de la passion. Ses prières sont si vives et si pressantes, les élans de son cœur ont tant de sincérité, son âme se peint si bien dans ses regards, son éloquence est si persuasive, ses éloges si bien tournés, ses madrigaux si pleins de galanterie, qu'il est très-rare que la jeune fille dont il veut toucher le cœur ne finisse pas tôt ou tard par lui céder. Mais, aussi constant que tendre, le Grec est trop sérieux pour se jouer en ces caprices fugitifs qu'un regard allume, qu'un autre regard éteint, et dont l'esprit gaulois fait ses plus chères délices. Il y a certainement des exceptions, mais elles sont peu nombreuses, et là, comme ailleurs, elles ne font que confirmer la règle. En général, la Grèce n'est pas le pays des plaisirs faciles, c'est celui des graves et sérieuses amours, qui s'épuisent parfois même par l'excès de leur ardeur, mais qui se réduisent rarement à n'être que l'échange passager de deux fantaisies.

Ce que M. Boullier a dit de l'amour chez les Sardes') est de tout point applicable à la Grèce; on n'y trouve guère la passion étouffée, rêveuse, qui redouble et s'affermit dans les luttes qu'elle soutient contre elle-même; on y rencontre plus souvent l'amour irrésistible et soudain, tel que l'antiquité nous le peint, sous les traits d'un bel enfant nu, venant s'asseoir, au foyer, sur les genoux des jeunes filles,

<sup>1)</sup> L'ÎLE DE SARDAIGNE. Dialecte et chants populaires, par Auguste Boullier. Paris, 1865; (page 123<sup>e</sup>).

se faisant doucement bercer et caresser par elles, et leur laissant, au départ, une plaie incurable au cœur. L'amour a conservé quelque chose de païen; il est plein d'emportement et de fougue; il a ce mélange d'ardeur et de simplicité qui est propre aux races méridionales, lorsqu'elles ne sont pas énervées par la jouissance. Il associe, dans une chaste union, l'âme et les sens; il est pur sans être immatériel, pudique sans pruderie, à la fois ailé et terrestre, tel qu'il jaillit du cœur de l'homme, lorsque l'homme est encore près de la nature et que la corruption de la société et ses hypocrisies ne l'ont pas réduit à l'alternative que lui laisse Pascal de faire l'ange ou la bête. Il ne retranche rien des instincts de la nature; il ne repousse pas la volupté, il se contente de la sanctifier par l'innocence. Il ne tombe pas dans le matérialisme et ne s'évapore pas dans le mysticisme. Encore moins allie-t-il ces deux tendances extrêmes, qui font si souvent bon ménage ensemble, l'âme planant dans la nue, pendant que le corps se traîne dans la fange. Il n'est point larmoyant. S'il se plaint, ce n'est point pour prendre une attitude ou pour se donner en spectacle, c'est pour attendrir et pour triompher. Souvent profond et plutôt sérieux que gai, il s'avoue sans honte, comme ces jeunes filles de la Sparte moderne, qui, sous leur chemisette collante, montrent à demi leur gorge nue et ne sont point embarrassées d'être belles.

### II.

Afin que le lecteur puisse juger combien sont variés les chants d'amour du peuple grec, j'ajoute, à ceux qui figurent dans ce volume, la traduction de quelques pièces, dont le texte original se trouve dans les recueils dont j'ai pris soin de donner l'indication en note. Voici d'abord une chanson qui rappelle d'une façon frappante un célèbre épisode de l'Odyssée, la reconnaissance d'Ulysse et de Pénélope.

#### LE RETOUR DE L'AMANT.

- « Je bois ce vin ma mère, je le bois pour m'enivrer; je le bois à mon départ, avec l'espoir de revenir. »
- « Ouvre-toi, porte de la blonde, porte de la jouvencelle aux yeux noirs.»
- « Qui es-tu? Quel est ton nom, afin que je l'ouvre et que tu
- «Je suis celui qui l'envoyais des pommes dans un mouchoir, des pommes, des abricots et de doux raisin; l'est moi qui baisais tes lèvres rouges.»
- « Étranger, ce que tu sais, on te l'aura appris dans le voisinage. Pour que je l'ouvre et que tu entres, donne-moi quelque indice de ma cour. »
- « À ta porte il y a un pommier et dans ta cour une vigne, cette vigne donne du raisin blanc, ce raisin un vin muscat; et ce vin, quiconque en boit est rafraîchi et en demande encore.»
- « Tu me dis des mensonges, fils de matois, on l'a appris cela dans le voisinage. Pour que je l'ouvre et que tu entres, donnemoi quelque indice de ma maison.»
- « Au milieu de ta maison est suspendue une lampe d'or; elle pend et rien ne la soutient, elle brûle et elle n'a pas de mèche, et elle t'éclaire quand tu te couches pour dormir.»

- "Tu me trompes, fils de matois, on l'aura dit cela dans le voisinage; pour que je l'ouvre et que tu entres, dis-moi quelque marque de mon corps."
- « Tu as un grain de beauté sur la joue, un grain de beauté sur l'épaule, et, entre tes deux seins, la lune et les étoiles.»
- « Courez, servantes, ouvrez à l'étranger pour qu'il entre; et vous, esclaves, préparez ma couche nuptiale.»

Il brisa trois lits jusqu'à ce que le jour parût, il en brisa trois autres jusqu'au coucher du soleil.

« Ô Christ, que le coq ne chante pas, et que l'aurore ne paraisse point, parceque j'ai dans mes bras une blanche colombe 1).»

#### SOUHAITS D'AMOUR.

Que ton sommeil soit de sucre; tes rêves, de miel; que les roses et les églantines parfument ton oreiller; je deviendrai fraîche brise pour pénétrer dans tes draps et rafraîchir tes seins, qui sont blancs comme la neige. Réveille toi, corps angélique, tête artistement peinte. J'ai deux mots à te dire, et puis rendors-toi. Réveille-toi et décide si je dois vivre ou mourir, car de ce mondeci je suis las. Tu dors insouciante, et moi, je passe de mauvaises nuits; je passe des nuits mauvaises parceque je souffre, je souffre parce que je l'aime.

### LA JEUNE FILLE ET L'ÉTRANGER.

- «Jeune fille aux blonds cheveux, jouvencelle aux yeux noirs, donne-moi un baiser, donne-moi tes yeux noirs.»
- « Étranger, si tu veux un baiser, si tu veux mes yeux noirs, prends des piles de florins et des monceaux de pièces d'or turques, apporte-les-moi, et viens un soir, un samedi soir; ma mère sera allée à l'église, mon père à l'atelier, et mes deux frères à l'école; que la peste les étouffe! Nous avons trois lits, tous les trois côte à côte; dans l'un dort ma mère, dans l'autre ma sœur, et dans

<sup>1)</sup> Fauriel; II, 422. Passow, CCCCXLIII.

<sup>2)</sup> Tommaseo, page 12; Passow DLVIII.

le troisième, le plus beau, d'est moi-même qui couche. Marche doucement, bien doucement, de crainte que le lit ne remue, car ma mère nous entendrait et ma chienne de sœur aussi.»

Mais le jeune homme fit un faux pas, et le lit remua. Et la mère s'écria et dit: « Qu'y a-t-il donc, ma fille, que ton lit craque et remuel »

- « Ô ma mère, c'est une puce qui m'a piquée an petit bout de mon teton; j'ai essayé de me rarranger, et j'ai fait remuer mon lit.»
- « Eh! ma fille, ce n'est pas une puce qui l'a mordue, mais c'est un homme qui est avec toi. »

L'étranger rebrousse chemin et la jeune sille pousse un soupir 1).

#### LA NONNE AMOUREUSE.

En bas à sainte Marine et à la Panagia, une fillette de douze ans est devenue nonne. Avec un crucifix, avec un chapelet, elle se rend à l'église, et ne fait ni signe de croix ni adoration; mais, avec grand tourment, elle regarde les jeunes garçons. Elle va dans le carrefour et vend du vin. Un premier jeune homme vint à passer, il en passa aussi un second, et moi je passai à mon tour. - " Bonjour, nonnette, allons, que vends-tu? " - " Je vends du vin, jeune homme, et d'excellente eau de vie. » - « Nonnette, si je m'enivre, où dormirai-je? » - « Si tu l'enivres, jeune homme, viens dans ma cellule. J'ai une perdrix rôtie et du vin doux; j'ai une couverture étendue et un châle d'or. Je suis fille et je dors seule et isolée. Allons manger, boire et nous divertir; tu baiseras et embrasseras le corps d'une nonnette. » - « Tais-toi, nonnette, tais-toi, ce serait un déshonneur. » - « Ce serait un déshonneur pour des fillettes, pour de belles jouvencelles, mais ce n'est pas un déshonneur pour moi qui suis nonne et entortillée dans mon froc, comme un fromage frais. » 2)

<sup>1)</sup> G. CH. CHASIOTIS; Recueil de chants populaires, page 136.

<sup>2)</sup> Id. Ibid. pages 144-145.

### III.

XLVIII. Cette chanson sur la mort héroïque de Constantin Dragasès m'a été communiquée par Antoine Phatseas, de son vivant professeur de Mathématiques au gymnase de Nauplie; il l'avait apprise par cœur dans son enfance, à force de l'entendre répéter par l'un de ses oncles, originaire comme lui de l'île de Cythère. Le style dans lequel elle est écrite permet de lui assigner une date assez ancienne; il ne faudrait cependant pas, je crois, la faire remonter à l'époque même de la prise de Constantinople par Mahomet II, et cela à cause du dernier vers où il est dit que Constantin Dragasès fut enseveli sous un laurier, opinion qui n'a prévalu que longtemps après la mort de cet empereur. Mais il est de toute évidence que cette chanson a été composée au plus tard dans les premières années du XVIe siècle, alors que l'impression profonde produite sur les esprits par la chute de Byzance était loin d'être effacée.

Remarquons au vers neuvième le mot àptos que les Grecs n'emploient plus, depuis fort longtemps, que pour désigner le pain eucharistique après la transsubstantiation.

Il existe un lien de parenté incontestable entre cette chanson et celle en dialecte de Trébizonde publiée par M. P. Triantaphyllidis, aux pages 169—170 des prolégomènes de son drame oi Dvyádes (Athènes, 1870). Je citerai seulement les huit derniers vers, ils suffiront à prouver la vérité de mon assertion.

'Ο βασιλιᾶς, ὁ βασιλιᾶς παρηγοριὰν 'κὶ παίρει ἐπῆρε τ' ἐλαφρὸν σπαθίν, τ' Ἑλλενικὸν κοντάριν, τοὺς Τούρκους κρούει ςτὸ σπαθίν, τσοὶ Τούρκους ςτὸ κοντάριν τριακόσους Τούρκους ἔκοψεν καὶ δεκατρεῖς πασιάδες, τσακῶθεν τὸ σπαθὶν ἀτοῦ κ' ἔσκιεν τὸ κοντάριν, κ' ὅνταν ἐκαλοτέρεσεν ἀπὲς τσοὶ Τούρκους 'πέμνεν, κ' ὅνταν ἐκαλοτέρεσεν καὶ μοναχὸς ἐπέμνεν κ' ἀτὶν ἀτόναν ἔθαψαν ςτὸ χλοερὸν τουσέκιν.

L'empereur, l'empereur ne peut se consoler; il prend son épée légère, sa lance Hellénique, il frappe sur les Turcs avec son épée, il frappe sur les Turcs avec sa lance; il trancha la tête à trois cents Turcs et à treize pachas, et son épée se brisa, sa lance se rompit, alors il vit bien qu'il restait au milieu des Turcs, il vit bien qu'il y restait seul, et ceux-ci l'ensevelirent sous un lit de verdure.

LI. La petite ville de Cordyle, aujourd'hui Altzacale, est située sur une colline à quelques lieues de Trébizonde. Les chants populaires et la tradition ont perpétué le souvenir de la longue et courageuse résistance qu'elle opposa aux Turcs, au XV siècle. D'après une chanson, publiée par M. Triantaphyllidis, à la page 30 des prolégomènes de l'ouvrage que j'ai précédemment cité, une jeune fille enfermée dans cette bourgade repoussa victorieusement pendant longtemps les attaques des assiégeants, mais la forteresse fut enfin prise par ruse. Un Grec renégat se déguisa en femme, se mit sur le ventre un oreiller, se serra la taille avec une ceinture et, dans cet accoutrement,

se rendit sous les murs de la place, où, en pleurant et en gémissant, il raconta que les Turcs l'avaient chassé. La jeune fille, croyant avoir affaire à une femme enceinte et près d'accoucher, fut touchée de compassion et lui fit ouvrir l'une des portes. Les Turcs, cachés dans les environs, se précipitèrent alors dans la ville et la mirent à feu et à sang. La jeune fille, ne voulant pas tomber entre les mains d'une soldatesque effrénée, se jeta par une fenêtre, mais son fiancé, qui se trouvait là à dessein, la reçut entre ses bras et lui sauva la vie. Il s'enfuit avec elle dans un village éloigné où il l'épousa.

LII. Le capitaine Malamos était un armatole Épirote. En l'année 1585; de concert avec un chef de clephtes, nommé Poulios Drakos, il leva contre le gouvernement turc l'étendard de la révolte. À la tête de quelques centaines de pallikares, il s'empara de la ville d'Arta, puis, semant partout sur son chemin le ravage et la mort, il se dirigea à marches forcées sur Janina, qui eût été certainement prise, si les troupes ottomanes, massées en Thessalie et en Macédoine, ne fussent promptement accourues à son secours. La rébellion du capitaine Malamos coincidait avec celle de Théodore Bouas Grivas, en Épire et en Acarnanie. L'une et l'autre avaient été fomentées par des émissaires secrets de la République de Venise. (Voir la Τουρκοκρατουμένη Ελλάς de Constantin Sathas, page 178.)

LIII. Nicolas Tsouvaras était un capitaine d'Agrapha. Ce chant populaire nous montre qu'à cette époque les armatoles avaient un drapeau qui

symbolisait leur zèle pour le rétablissement de l'indépendance Hellénique.

LXV. Stournaris, grand-père de ce Nicolas Stournaris qui fut tué à Anatolico de Missolonghi, était, il y a environ cent cinquante ans, capitaine de la province de l'Aspropotamo. Par sa bravoure et sa sagesse il avait acquis le premier rang parmi ses concitoyens.

LXI. À ce que j'ai dit plus loin sur Maître Jean on peut ajouter cette note tirée de la Grèce sous la domination turque de M. Constantin Sathas.

'Ο ἀρχηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως Δασκαλογιάννης, ἢ Ἰωάννης Δασκαλάκης, γεννηθεὶς εἰς ᾿Ανώπολιν τῶν Σφακιῶν, καὶ ῶν εἶς ἐκ τῶν προκριτωτέρων, νοημονεστέρων καὶ πλουσιωτέρων τῆς νήσου, ἐπεσκέφθη χάριν μαθήσεως καὶ τὴν Εὐρώπην, ἔνθα ἔκοψεν, ὡς λέγεται, ίδιον χρυσοῦν νόμισμα, τὸ ὁποῖον μέχρι τοῦδε φέρουσιν αὶ Σφακιαναὶ γυναῖκες ὡς κόσμημα. Μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς ἐπαναστάσεως, συλληφθεὶς ἀπήχθη δέσμιος εἰς Ἡράκλειον καὶ ὑπέστη τὸν μαρτυρικώτερον τῶν θανάτων, ἐκδαρεὶς ζῶν διὰ πυροπετρῶν. 'Ο υἰὸς τοῦ Δασκαλογιάννη, ὁ περίφημος ὁπλαρχηγὸς Γεώργιος Τσελεπῆς, πρῶτος ὑψώσας ἐν Κρήτη τὴν σημαίαν τῆς ἐπαναστάσεως (15 Ἰουνίου 1821) καὶ πολλὰς κατὰ τῶν Τούρκων συνάψας μάχας, ἔπεσεν ἡρωϊκῶς (page 521).

Une version de ce chant populaire beaucoup moins complète que celle ci, (dont je dois la communication à l'obligeance de M. Perrot,) fut publiée, en 1865, par Marino P. Vréto dans son Almanach national grec.

LXII. Cette complainte a pour titre dans le voyage des Stéphanopoli (Vol. II, pages 75—79): δ ξένος μὲ τὴν 'Ρούμελην.

Voici les leçons du texte original. Vers premier: χαίρετε . πεχνοίδια. — 2. νυσσιά , πικραμένα. — 3. χαίρεσε . δαρής πεχνοίδια. — 4. θωρίς . σύδιβρα. — 5. πίς . χαρεθῶ . πός. — 6. είσε . Εφτασες (j'ai, par inadvertance, introduit dans mon texte la leçon έφθασες) καὶ ἀκόμι. ύξεύρεις. — 7. γίνετε . είς την πόλην. — 8. είσε φύλος καί. μάθεις. — 9. χαίρομε διατί είμε. — 10. καὶ ἄν είσε. 11. είτον . Γρέκια . καί . είνε τόρα. — 12. ἐρρίμαξε . ρομαίων. — 13. είνε . είνε κοίνη. — 14. ἐθαμάκτικε . σέθετε άκόμι. — 15. ἐκὶ επροτοφάνηκε. εἰς τόν. — 16. ἐκὶ διαλάλισε ο Σόλον . αθηνέων. — 17. ἐκὶ . φοτισθοῦν . εὐρωπῆς . έθνοι. — 18. καί . έρχουντον. — 19. στεριάς. — 20. ειδούν . εργόχηρα . τεχνήτων. — 2 Ι. ἐπειστήμες. — 22. ἀκούσσουν. — 23. εκήνη . ἀγροικάς. — 24. είνε. — 15. δοιαβάτες . διαβένουν. — 26. άλον . άλον. — 27. παρά . ξριμου χοριόν κὶ . ἦτον. — 28. καὶ. — 29. αρράξει τὸ Μοριά . δάκρια . χίσει. — 30. ποῦ ὅποιος . είδή . έλλείνων. — 31. πρίτοὺ . σκλαδοθή. πιστέψη. — 32. κτίση. στολλήν. — 33. είνε άγροιος καὶ ἔρριμος καὶ . θρέφι. — 34. δλέμα. — 35. σκλα**βηὰ χηρράδες καί . ματολαύτες.** — 36. πασσάς . οποῦ ορρίζει. — 37. έστωντας . ορμίσει. — 38. γδίνοι αφανίζοι φαμελλεῖες . χόρτασσιν. — 39. ν' αίδει. — 40. καί . μήρα. — 41. χάσει . κυνδινεύει. — 42. καϊμένα. — 43. λίπουνε . κλέπτες . θαλάσης. - 45. ν' αίδι . Έγρηπον . κακοκαρδίσσι. — 46. ληπιθή . κλάψι. — 47. ἐποίλιπα νησσιά. άναστενάξι. — 48. βγένει καί . πασσάς. — 49. ςτό. — 51. συναπαντίσουν. - 52. ετζι . οργιστεί . άφανίσει. -53. ἀκόμι. ρομαίοι παθένουν. — 54. ρομαΐος. — 55. ρομιόν.

μιλεῖση. — 56. σκοτόσει . παί . καλέσει. — 57. θαρής . ρομαιός. — 58. κτιπήσει . δίρει. — 59. ρομιός . έφοβίβει. — 60. νὰ ἔχει · βαρέσει. — 61. πάρει . καί . γυρέβουν. — 62. σύνχορουν ρομαίου . βαρέσει. — 63. πεύτουν . ὰπάνο. — 64. ποιὲς είνε . κρήσες. — 65. Πόλη . κάλοι . πόλη δύστη χησμένη. — 66. πόλη . ἐφώτιζες . Δίση. — 67. τόρα είσε . βαρβαροτάτου. — 68. ςτοῦ ἀγαρινοῦ. — 69. κάβετε . Μάομεθ. — 70. θρέφει. — 71. σοῦ ἔκαμα . χαῖρεσε. — 73. σιμάδι. — 74. καί . βλέπο. — 76. ἐβρέβικε . παρηγορίση. — 77. οσάν . επῶτισα. — 78. καί . άλησμωνήσανε κανίς . λυπάτε. — 79. καί . μόσκοβες . φοίλι. — 80. ἐκάμανε . εἴλθαν. — 81. ὰφανοίσουν . παρατήσουν . — 83. ἀκατάστασιν . — 84. μία n'est pas dans l'original. ἐφάνει. — 85. καί . καμιά . λητροθῶ. — 86. παιχνίδια. — 87. ἀλοῦ . δάκροια . βρήσκω.

LXXXIII. Une note qui accompagne cette chanson dans le manuscrit de M. Grasset, que j'ai sous les yeux, nous apprend que, au mois de novembre 1840, Saïd Pacha, alors gouverneur de l'Épire, entreprit une expédition contre quelques chefs Albanais, qui avaient réuni une petite armée, avec laquelle ils pillaient les domaines et volaient les troupeaux des Chrétiens leurs voisins. M. Aravantinos, dans sa Χρονογραφία τῆς Ἡπείρου, nous parle bien de déprédations commises, à cette époque, par les Arnautes insoumis, mais ils nie formellement toute tentative de répression de la part de Saïd Pacha. Celui-ci avait du reste reçu du Divan l'ordre de ne point inquiéter les Albanais, ἐπειδη, dit Aravantinos, ἐν τῆ ἐποχη έκείνη έθεωρείτο ἀσύμφορος ή κατά τῆς Άλβανίας στρατιωτική κίνησις. A quel événement faut il donc rattacher

cette chanson? C'est ce que je ne pourrais dire, faute de documents précis sur l'histoire de l'Épire à cette époque.

CXX. Je dois à mon ami M. N. G. Politis la communication de cette chansonnette, composée par la femme d'un Maïnote, pour suivi comme meur trier par les gendarmes. Elle la chantait en moulant, à un moulin à bras, sa nour riture et celle des gendarmes qui, pendant tout le temps que dure la recherche du criminel caché dans les montagnes, logent dans sa maison et sont nour ris par sa famille. Le début de cette pièce rappelle d'une façon très-frappante celui du chant de Pittacus:

Άλει, μύλα ἄλει· καὶ γὰρ Πιττακὸς ἀλεῖ μεγάλας Μιτυλάνας Gασιλεύων.

Mouds, meule, mouds; Pittacus moud bien, lui qui est roi de la grande Mitylène.

CXXI. A en juger par le style et les idées, cette chanson est sans contredit une des plus anciennes de ce recueil.

CXXV. Dans la longue suite des siècles et vraisemblablement sous l'influence exercée par le Christianisme sur les croyances du peuple grec, l'antique fable de Charon a subi de notables modifications. Charon n'est plus, comme autrefois, ce vieillard revêche, cruel et avare, qui transportait dans sa barque délabrée les passagers partant pour le voyage dont on ne revient pas'); le vieux nocher du

<sup>1)</sup> L'impossibilité absolue du retour pour quiconque a franchi le seuil de la porte, au dessus de laquelle Dante avait vu flamboyer sinistrement le

Styx remplit aujourd'hui des fonctions analogues à celles que l'ancienne mythologie avait attribuées à Mercure. Il est devenu l'Ange de la Mort, et c'est en cette qualité que Dieu l'envoie sur terre chercher les âmes pour les conduire dans l'autre monde.

Suivant les chants populaires, Charon est habillé de noir (Sakellarios, Κυπριακά, XVII), parfois aussi il porte un vêtement aux nuances éclatantes (Passow, CCCCXXX); sa tête ressemble à une forteresse (Id. CCCCXXVIII), son visage est resplendissant comme la flamme (Id. ibid.), ses cheveux brillent comme les rayons du soleil (Passow, CCCCXXX), ses yeux lancent des éclairs (Id. ibid. et CCCCXXVIII), ses épaules sont comme deux montagnes (Id ibid.); il marche pieds nus (Id. CCCCXXX). Doué d'une force surnaturelle, les coups qu'il porte à ses victimes font jaillir et couler des flots de sang (Sakellarios, Κυπριακά, XVII, et Passow, CCCCXXX). Charon brandit un glaive d'or (Sakell. Κυπριακά, XVII),

Lasciate ogni speranza, voi ch' entrate, a été souvent exprimée dans la poésie grecque vulgaire. En voici quelques exemples qui me reviennent à la mémoire.

Dans un poème du XVIe siècle, le Άπόκοπος (Nº 9 de ma Collection Néo-hellénique), je lis:

' Οποῦ ςτὸν ἄδη καταιδη οὐ δύναται διαγύρειν (vers 79).

Dans un poēme inedit en vers de quinze syllabes, qui se trouve dans le manuscrit grec No 390 de notre Bibliothèque nationale, figure, après une description des peines de l'enfer, ce vers doublement remarquable par sa beauté et son énergie:

Έκει βληθηναι γὰρ ἐστὶν, οὐκ ἔστίν ἐκβληθηναι.

(Folio 111 verso.)

Enfin, dans une des chansons populaires du recueil de Passow, les habitants des «sombres bords» disent à un nouvel arrivant qu'il est descendu σὲ τόπου ἄγυρτο, dans un lieu d'où l'on ne ressort pas (Passow, 433).

il est aussi porteur de flèches qu'il décoche sur ceux dont il veut faire sa proie (Passow, CCCCXIV et CCCCXV). Certaines chansons nous le représentent sous les traits d'un chasseur (Passow, CCCCVII), il monte un noir coursier qu'il ferre lui même (Id. ibid. et Sakellarios, Κυπριακά, XVII); il parcourt la terre, accomplissant la terrible besogne qui lui est imposée (Passow, CCCCXXVIII); quand il traverse les montagnes, conduisant les trépassés, la terre se couvre d'un voile de tristesse (Passow, CCCCIX); il traîne les jeunes gens par les cheveux et les vieillards par la main (Passow, CCCCX), et les petits enfants sont rangés de file sur la selle de son cheval (Id. CCCCIX), parfois il emporte la victime sur ses épaules (Id. CCCCXIII), il lui fait ouvrir la bouche pour lui arracher l'âme (Id. CCCXXXII). Voici, d'après le chant CCCCIX du recueil de Passow, quelles sont les supplications que les morts adressent à leur inexorable ravisseur:

O Charon, disent-ils, fais halte près de quelque village, auprès de quelque fratche fontaine; les vicillards boiront, les jeunes gens joueront au disque et les tout petits enfants cueilleront des fleurs.

Mais le cœur de Charon est inaccessible à la pitié, les larmes sont impuissantes à le toucher, et il répond durement:

Je ne fais halte près d'aucun village, au bord d'aucune fraîche fontaine; les mères qui viendraient puiser de l'eau reconnaîtraient leurs enfants, le mari reconnaîtrait sa femme, et il ne serait plus possible de les séparer.

Charon est un voleur habile, il est rusé et malin; il connaît toutes les fourberies, il est roué

comme une femme (Passow, CCCCXXIV). Il ne tue pas toujours ses victimes du premier coup, mais il prend souvent un barbare plaisir à les faire languir sur un lit de douleur (Id. CCCCXV). Il se métamorphose en serpent, en petite vipère (Chasiotis, Chants Épirotes, page 169), et mord sa victime au pied ou à la main (Passow, CCCCXVI) et, par un raffinement de cruauté, il mord les fiancées au doigt où elles portent l'anneau.

Tantôt Charon prend la forme d'une noire hirondelle (Passow, CCCCXVII), tantôt celle d'un aigle, et alors, perché sur la tête de sa victime, il lui fouille le crâne avec ses griffes et lui arrache son âme (Sakellarios, Κυπριακά, XVII). Il se tient habituellement sur la cime d'une haute montagne pour guetter sa proie, et il ne l'a pas plus tôt aperque qu'il va l'attendre dans une ruelle étroite (Passow, CCCCXXVI et CCCCXXXI); mais il arrive fréquemment que, malgré ses ruses, il ne sort pas toujours vainqueur des luttes terribles qu'il engage avec ses victimes. La chanson LXXXVIII de ce recueil nous peint Charon terrassé par la puissante main de Digénis Akritas.

Comme dans l'antique mythologie, la demeure de Charon est dans les Enfers (ςτὰ τάρταρα τῆς γῆς); dans ces sombres lieux il a dressé sa tente. Suivant les chants populaires, cette tente est verte en dehors et noire en dedans (Passow, CCCCXXXII), parfois aussi elle est rouge à l'extérieur (Id. CCCCXXXIII); les pieux qui la soutiennent sont des bras de jeunes gens; les cordes, les tresses des amoureuses jeunes

filles, et les coffrets, les crânes des petits enfants (Id. CCCCXXVII et CCCCXXXIII); il arrive quelquefois que les trépassés dérobent à Charon les clefs de l'enfer dont il est détenteur et essaient de sortir du sombre séjour (Id. CCCCXXIII et CCCCXXV).

Comme on le voit dans la chanson LXXXVIII de ce recueil, Charon a une mère qui ne cesse de lui donner des conseils et de l'exhorter à la pitié.

« Mon fils, dit-elle, ne sépare pas les mères de leurs enfants, les frères de leurs sœurs, épargne ceux qui viennent de ceindre la couronne nuptiale.» — « Où j'en trouve trois, réplique Charon, j'en prends deux; où j'en trouve deux, j'en prends un, et où je n'en trouve qu'un seul, celui-là aussi je le prends.»

Un chant populaire (Recueil de Manousos, IIe partie, page 80) parle de la femme de Charon.

Hier, je passais devant la porte de Charon, et celui-ci se querellait avec sa femme. [F.lle lui disait:] «Charon, ce jeune homme que tu m'as amené, comment ferai-je son éducation? Sans verre il ne mange pas, sans coupe il ne boit pas, et sans nappe il ne se met pas à table.» — «Tais-toi, folle épouse de Charon, moi, je lui enseignerai bien à manger sans verre, à boire sans coupe et à s'asseoir à table sans nappe; je lui apprendrai à manger de la poussière, à dévorer de la terre et à boire les infiltrations empoisonnées de la tombe.»

Selon la CCCCXXXII chanson de Passow, Charon a un fils, dont la Charontissa de la chanson que je viens de citer est sans doute la mère.

Si l'on prend à la lettre le chant CCCXI de Passow, Charon dévorerait ses victimes pour rassasier sa faim. Un jeune homme demande à sa fiancée qui est morte:

«Ò ma bien-aimée, comment Charon l'a-t-il accueilliel» — «Il se tient sur mes genoux, lui répond la trépassée; il appuie sa tête sur ma poitrine. Quand il a faim, au lieu de chair il mange mon corps, et, quand il a soif, au lieu d'eau il boit mes yeux.»

La chanson CXXV est la seule de mon recueil relative à Charon, mais elle a ceci de particulièrement remarquable qu'elle est, à ma connaissance, l'unique où apparaisse un souvenir de la fameuse barque que montait jadis le vieux nocher du Styx; le frêle esquif est devenu un navire solide et bien équipé. Cette chanson se recommande tout spécialement à l'attention des personnes qui se livrent à l'étude de la mythologie comparée. Elle m'a été donnée par M. Brunet de Presle qui la tenait lui-même de M. Grasset.

CXXXIV. L'Almanach national pour l'année 1868 contient (pages 10-12) une version de cette chanson différente de celle que je publie ci-après. Je dois la communication de celle-ci à M. Demetrius Bikélas, qui avait accompagné son envoi de la note suivante: «Τὸ ἄσμα τοῦτο εἶναι δημοτικώτατον εἰς Μῆλον καὶ, ὡς μ' ἐβεβαίωσαν, βασίζεται εἰς ἀληθές γεγονός. Τὸν δὲ Μανέταν μοὶ παρέστησαν ὡς καπετάνιον εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῶν Βενετῶν. Ἡ θέσις τῆς ᾿Αγίας Κυριακῆς, ἡ ἀναφερομένη εἰς τὴν ῥίμαν, διατηρεῖ εἰσέτι τὸ ὄνομα τοῦτο εἰς τὰ παράλια τῆς Μήλου.»

CXXXVIII. Cette chanson, que j'ai déjà publiée dans le Nº 12 de ma Collection Néo-hellénique, est indubitablement l'une des plus belles et aussi des plus anciennes de mon recueil. De nombreux idiotismes établissent d'une façon incontestable son origine chypriote; quant à son ancienneté, nous en

trouvons la preuve dans le texte même. La Grecque Arété va se plaindre au roi d'avoir été trompée par un de ses hommes du Caire. Or, l'histoire nous apprend que le roi de Chypre, Jacques de Lusignan, dépossédé de ses États, implora le secours du Soudan d'Égypte, qui résidait au Caire, et que le prince musulman donna à ce monarque une nombreuse armée, avec laquelle il parvint à ressaisir le souverain pouvoir. Ces hommes du Caire restèrent plusieurs années dans l'île de Chypre où ils se rendirent odieux par leurs violences. On peut consulter à ce sujet la curieuse chronique de Georges Bustron, récemment éditée par M. Sathas, dans le deuxième volume de sa Bibliothèque du moyen âge Hellénique. Il est donc très-vraisemblable que cette chanson a été composéc dans la seconde moitié du XV\* siècle, c'est-à-dire vers 1460 ou 1462.

CXLVII. La vengeance du mari déjà publiée, comme la 138°, dans le N° 12 de ma Collection Néo-hellénique, y était précédée de cette notice: «Cette chanson a trop d'analogie avec ce que l'histoire rapporte de Mazeppa pour n'avoir pas été composée sur le supplice infligé au noble Polonais par le mari dont il avait séduit la femme; il ne nous semble même pas impossible qu'elle soit contemporaine de l'événement auquel nous croyons qu'elle a trait.

Il n'est pas inutile de rappeler ici ce que Voltaire raconte de Mazeppa, dans son Histoire de Charles XII, roi de Suède: «... Celui qui remplissait alors cette place était un gentilhomme polonais nommé Mazeppa, né dans le Palatinat de Podolie; il avait été élevé page de Jean Casimir et avait pris à sa cour quelque teinture des belles lettres. Une intrigue qu'il eut dans sa jeunesse avec la femme d'un gentilhomme polonais ayant été découverte, le mari le fit lier tout nu sur un cheval farouche et le laissa aller en cet état. Le cheval, qui était du pays de l'Ukraine, y retourna et y porta Mazeppa, demi-mort de fatigue et de faim. Quelques paysans le secoururent; il resta longtemps parmi eux, et se signala dans plusieurs courses contre les Tartares. La supériorité de ses lumières lui donna une grande considération parmi les Cosaques; sa réputation, s'augmentant de jour en jour, obligea le czar à le faire prince de l'Ukraine.»

#### IV.

Les chansons qui composent les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° parties du présent recueil proviennent de trois sources différentes; les unes m'ont été envoyées de Grèce par MM. Spyridion Lambros, A. N. Bernardakis, A. Phatséas et N. G. Politis; les autres m'ont été communiquées par M. Georges Perrot et M. Brunet de Presle; quelques unes ensin sont empruntées à des recueils publiés à Athènes et peu connus en Europe, tels que celui de M. Lélékos, mais aucune d'elles ne se trouve dans les Carmina popularia Græciæ recentioris de Passow.

La septième partie, comme la première, provient du Ms. de Vienne.

J'ai fait précéder quelques chansons historiques d'une notice destinée à mettre en lumière l'événement

qui les a inspirées. Mais, pour celles qui se rapportent à des faits bien connus, j'ai jugé tout commentaire inutile, attendu que la plupart des personnes auxquelles s'adresse mon recueil ont entre les mains les livres où j'aurais puisé mes renseignements.

J'ai cependant fait une exception en faveur de la chanson qui relate l'attaque de Dhiro par les Égyptiens d'Ibrahim, et ce dans le but unique de montrer une fois pour toutes la scrupuleuse exactitude de ces chansons. Ce sont, pour ainsi dire, des bulletins de victoire rédigés tantôt par des témoins oculaires de l'action, tantôt, et le plus souvent, par l'un de ceux qui y ont pris part. C'est ce qui est arrivé pour la longue chanson sur le premier siége soutenu par la ville de Missolonghi contre les armées turques.

— Je donnerai, dans un second volume de chansons populaires, que je me propose de publier plus tard, le vocabulaire complet de tous les mots grecs du présent recueil qui ne se trouvent dans aucun lexique. Le nombre en est très-considérable.

Dans ce second volume, dont je possède déjà presque toute la matière, figurera aussi une petite collection de proverbes populaires, qui se trouvent dans un manuscrit grec de notre Bibliothèque nationale, coté sous le N° 1409. Jy joindrai le recueil d'énigmes dont Du Cange a donné plusieurs échantillons fort curieux dans son Glossarium mediæ et infimæ Græcitatis.

Encore quelques mots et je termine.

Les chansons populaires grecques sont l'expression la plus sincère et la plus vraie du génie national.

Le peuple s'y restète, avec ses qualités et ses désauts, comme dans un pur et sidèle miroir. Mais ceux qui liront ces compositions ne doivent pas oublier qu'elles ont pour auteurs des gens sans instruction et ne sachant souvent ni lire ni écrire. On ne devra pas, par conséquent, s'étonner de trouver çà et là quelques expressions mal choisies et triviales.

Toutes les chansons de ce recueil sont loin d'avoir la même valeur littéraire, mais je crois que ce serait trop de sévérité de leur appliquer le

Sunt bona, sunt quædam mediocria, sunt mala plura, que Martial appliquait jadis à ses épigrammes. Le plus grand nombre possède, en effet, quelque mérite poétique, et il est même certaines chansons qui font le plus grand honneur à l'imagination de leur auteur inconnu.

— Je me suis efforcé de rendre ma traduction aussi littérale que possible, sans cesser pourtant d'être compréhensible pour les personnes qui ne peuvent lire l'original. J'aurais pu peut-être, dans certains passages, rendre ma version plus élégante, en supprimant quelques répétitions qui ne sont pas dans nos goûts, mais j'ai préféré conserver au chant grec sa physionomie et sa couleur. C'est d'ailleurs la méthode suivie par Fauriel, Tommaseo, Passow, Marcellus et presque tous ceux qui ont traduit des chansons populaires grecques.

Il y a, dans ce recueil, des chansons dont la traduction m'a coûté beaucoup de peine. Parmi celles qui proviennent du manuscrit de Vienne plusieurs sont fort obscures et entres autres la Philosophie de l'Ivrogne. Très souvent aussi je me suis trouvé arrêté court par des mots inconnus que je cherchais vainement dans les mauvais dictionnaires du grec vulgaire que nous possédons et force m'était de laisser mon travail inachevé jusqu'au jour où je pouvais consulter quelque Grec de mes amis, sur la signification des termes qui m'embarrassaient.

Il reste encore dans ce livre beaucoup d'imperfections, que l'on me pardonnera, si l'on considère combien est hérissée de difficultés, surtout pour un étranger, la tâche que j'ai accomplie.

PARIS, 24 septembre 1873.

ÉMILE LEGRAND.



#### ERRATUM.

Page 148. Lire ainsi le vers 80: nolo: và năe: 'µnpoe@ivol.

N.B. Les accents des types grecs de ce volume n'étant pas fondus avec la lettre, mais parangonnés, quelques uns sont tombés au tirage; leur absence ne provient donc pas de la négligence que l'éditeur aurait apportée à la correction des épreuves, elle est le résultat d'un accident purement typographique.

# CHANSONS POPULAIRES GRECQUES.



# PREMIÈRE PARTIE

CHANSONS GRECQUES DU XV° SIÈCLE.

(MANUSCRIT DE VIENNE.)



I.

#### ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΡΑΣΟΠΑΤΕΡΑ.

PXONTEΣ, νὰ ήξεύρετε μικροί τε καὶ μεγάλοι·
ό μεθυστής ἐξύπνησε, τρίβει τοὺς ὀφθαλμούς του,
κίτρινον εἶδεν τοὺρανὸν, γεμάτον πεταλούδαις,

με το πουγούνι ταίς μετρά, φυσά ταις καί χασμάται·
ξ ώς είδε καί τον ήλιον, φιλοσοφεί καί λέγει·
έρωτικήν ώνόμασαν ήλιον την γυναίκα·
ἤκουσα την μωρίαν τοις καί θέλω νὰ ἐμέσω.
Ό πεινασμένος χάσκει τον καί πῆτταν ἐνθυμᾶται,
ὁ μυλωνάς τον μύλον του, ὁ γεωργὸς ἀμπέλι,

- 10 ὁ παιγνιώτης τούμπανο, καὶ ἄλλος τὸν τροχόν του, πρὸ πάντων δὲ κὴ ὁ πιστικὸς τὸ τυρομιζιθρόν του, ὁ δὲ μαυροκατοίθελος τὸ γῦρο τοῦ κοσκίνου.
  \*Αν μὲ λιθάση ὁ λαὸς, ᾶν μ' ἀποκεφαλίση, ἐγὼ εἰς τὴν ἀλήθειαν θέλω νὰ μαρτυρήσω.
- 15 Εἴδες 6ουτσίον Κρητικὸν, γεμάτο τὸ τυμπάνι;ὁ γλυκὺς οὖτος ἤλιος πολλὰ τὸ ὁμοιάζει,
- I. Vers 1. ἡξεύρεται. 3. τὸν οὐρανόν. 4. πουγοῦνι του. —
  6. ὁροτικὴν ὡνόμασα. 7. της. 8. ἐνθημᾶται. 9. μηλονᾶς. μήλον. —
  10. πεγνιώτης. 11. καί. 13. ἐάν et ἐὰν μέ. 15. κριτικόν.



Ī.

#### PHILOSOPHIE DE L'IVROGNE.

EIGNEURS, petits et grands, sachez ceci: L'ivrogne

se réveille, se frotte les yeux, voit le ciel jaune et rempli de papillons; il les compte avec son menton, souffle dessus et baille. Lorsqu'il aperçoit le soleil, il fait de la philosophie, et il dit: Il y a des gens qui appellent soleil la femme dont ils sont amoureux; j'ai entendu leur folie et cela me donne envie de vomir. L'affamé, bouche béante, regarde le soleil et se figure voir une tourte; le meunier, la meule de son moulin; le cultivateur, une vigne; le musicien, un tambour; un autre, sa roue. Le pâtre surtout s'imagine voir son fromage à la crême, et le Bohémien au teint noir, le tour de son crible. On peut me lapider, on peut me trancher la tête, mais je veux dire la vérité. Avez-vous vu un tonneau Crétois, une barrique pleine? Ce doux soleil lui ressemble beaucoup, mais, en réalité, il est

πλήν μεγαλώτερον ἐστὶ ὑπὲρ τῆς γῆς τὸ πλάτος. Θεό μου, καὶ νὰ γίνετον τὸ βουτσίν ἀντὶ ἡλίου, εἰς τὴν εὐρυχωρίαν του νὰ εἶχε καὶ τὸ πλάτος!

20 Καὶ πάλιν μεταποίησον τὸν οὐρανὸν καράβιν, τὰ νέψη χρυσοάρμενα, τιμῶνι τὸ ψεγγάρι, καραβοκύριν ἄνεμον, καὶ ναύταις τοὺς ἀστέρας, καὶ νὰ τὸ ἔδωκεν σεισμὸς νὰ ἔπεφταν οἱ πίροι, ὁ μοῦτσος νὰ ἐβρόντησεν νὰ ἔστραψτεν ἡ κοῦπα, 25 καὶ τὸ κρασὶ τὸ ἄδολον νὰ ἐποταμοψόρη, νὰ ἦλθεν εἰς τὸ στόμα μου ἡ ἄβυσσος ἐκείνη·

νὰ ἦλθεν εἰς τὸ στόμα μου ἡ ἄδυσσος ἐκείνη· ἄν τύχη νὰ ἐγέμισεν ὁ στόμαχός μου ὅλος, καὶ ἡ πτωχὴ κοιλία μου ἤθελεν κυματίσει, καὶ θάνατον τολμῶ εἰπῶ ποσῶς οὐὸἐν φοβοῦμαι.

30 Μυριάδες γὰρ έξήκοντα Ἑβραίων ἀχαρίστων ἐρρύσατο ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τῆς Λὶγυπτίας· ἐζήτησάν τον γοῦν νερὸν, καὶ ἤνοιξε τὴν βρύσιν· δώδεκα βρύσες ἤνοιξεν, ποσῶς κρασὶν οὐκ ἦτον· νὰ τὸν ζητήσουσιν κρασὶν οὐδείς εἰχεν κεφάλι· 35 λυπεῖται ἡ καρδία μου εἰς τόσην ἀγνωσίαν,

τὸν λόγον οὐκ ἐπλήρωσαν, ἢλθαν εἰς ἀτιμίαν.

Έστέγνωσαν τὰ χείλη μου, ἡ γλῶσσά μου ἐξηράνθη,

ἴδοὺ, Χριστὲ, ψυχορραγῶ, καὶ κᾶν ᾶς ἐκοινόνουν,

καὶ νὰ μὲ ἐκπωμάτίζαν κὰνένα πιθαράκιν,

40 καθάπερ τὸ εὐλόγησες ἄλλοτε εἰς τὸν γάμον! Πιθάριν μου γλυκύτατον, πιθάρι λυχνιτάρι, πιθάρι μου ἐκλαμπρότατον, καλῶς ἰστορισμένο, τῆς λύπης παρηγόρημα καὶ τῆς χαρᾶς ἡ δόξα, τὸ σχῆμά σου αὐθεντικὸ, φιλόξενος ἡ γνώμη

<sup>21.</sup> χρυσουάρμενα. — 23. έπευταν. — 29. ὑπῶ. — 32. των. — 34. καὶ φάλλη. — 39. μὲ ἐπονομάτιζαν. — 42. ἰστορισμένω. — 44. αὐθεντικῶ.

plus grand que la surface de la terre. Mon Dieu! que n'est-il à la place du soleil ce tonneau, et à sa vaste capacité que ne joint-il aussi la largeur! Changez le ciel en navire; que les nuages deviennent des voiles dorées; la lune un gouvernail; le vent capitaine et les étoiles matelots. Vienne alors une secousse qui fasse tomber les robinets, que le moût gronde comme le tonnerre, que la tasse lance des éclairs, que le vin sans mélange roule à flots et que cet abîme m'entre dans la bouche. Si mon estomac est complétement rempli, si mon pauvre ventre est agité comme les vagues, j'ose dire que je ne redoute pas du tout la mort.

Six cent mille Juis ingrats furent délivrés par Moïse de la terre d'Égypte. Ils lui demandèrent de l'eau; il fit jaillir une source, il ouvrit douze fontaines, mais ce n'était pas du vin. Pas un seul n'eut le bon sens de lui demander du vin. Une pareille ignorance me rend le cœur tout triste; ils ne tinrent pas leur parole, ils se couvrirent de honte.

Mes lèvres sont devenues arides, ma langue s'est desséchée, ô Christ, me voici à l'agonie! Si du moins je pouvais communier! Que ne me donne-t-on à boire une bonne petite jarre de vin, comme celui que tu bénis jadis aux noces [de Cana]! Ô très-douce jarre, jarre étincelante comme une escarboucle; jarre très-éclatante, jarre artistement historiée, ô consolation des chagrins, honneur des réjouissances, princière est ta forme, hospitalier ton esprit. Tu m'as été

45 καλῶς ἐπράθης εἰς ἐμἐν εἰς χρῶμα τοῦ ἡφδίου, ὡς γοῦν τὸ ἡόδον ὄροσερόν κοκκινοπορφυρίζεις, καὶ γέμει τὴν γλυκύτητα τὸ ὅρόσος τὰ λαιμοῦ σου. Εἰς τοῦτο μόνον μὲ λυπεῖ; πῶς οὐκ αὐξάνεις, κλήμα,

νὰ ὑπερβαίνης τὰ ὑγηλὰ τὰ Ἄραρα τὰ ὅρη.

50 Νὰ ἦλθα νὰ ἐφόρεσα τὸ ἄγιόν σου σχῆμα
ἀπάνω εἰς τὰς κεφαλὰς, μετὰ πολλῶν καὶ ἄδων
ἐν μέσω, ὡς ἦδεν ὁ θεὸς καὶ τὴν πολυφαίαν!
Τὸ δὲ ὑγρὸν ὁρέγομαι τάχα διὰ νὰ ψάλλω·
τὸ μέλι πλατυστόμαχον καὶ ὀφαλῶν ἀνοίκτης,

55 τὸ γάλα τυμπανόκοιλον καὶ στρόφος τῶν ἐντέρων, πάλιν τὸ ροδοζάχαρο τῶν ἰατρῶν ἡ πλάνη· τὸ δὲ ἀκράτον τὸ κρασὶ θρέφει ἀθανασίαν, καὶ βασιλεύει τὸ βουτοὶν ἀπ' ὅλα τὰ ἀντσία· ἀσὶ δὲ πάντοτε φορεῖ βασιλικούς στεφάνους,

60 δ Σολομῶντας ἔστεψεν ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος.
Λοιπὸν καὶ τὸν παράδεισον δίχως κρασὶ μισῶ τον ἀλλὰ καὶ ὁ παράδεισος ἐκεῖνος ποῦ ἀκούεις, τέσσαρους ποταμούς ἐχει μεγάλους, θαυμασίους ὰν ἦταν καὶ οἱ τέσσαρεις κρασὶ, ὡς ἐνθυμοῦμαι,

65 ὁ πρῶτος σώζει με πρόγεμα (μόνον μὴ τύχη φίλος), ὁ δεύτερος εἰς γιῶμά μου, ὁ τρίτος δειλινόν μου, ἀρκεῖ με καὶ ὁ τέταρτος εἰς πτωχικόν μου δεῖπνος. Τὴν ἐλαίαν θαυμάζουσιν, ἤκουσα, ἀδιαλείπτως, ἀμμὴ ἀπ' ὅλα τὰ φυτὰ τὸ κλῆμα βασιλεύει· 70 ὁ μοῦστος ὁλοζώντανος πηδᾶ καὶ κοντοβήγει,

<sup>46.</sup> κοκκινοπορφυρίζει. — 47. λεμοῦ. — 48. λυπίς. — 49. ὑπερθένης. — 52. είδεν. — 56. τὸ ῥωδίζαχαρῶ πάλιν. πλάνης. — 58. βουτζίν . ἀντζία. — 62. ὁποῦ. — 64. ἐάν . τέσσαρης. — 66. γιόμα. — 68. ὑποῦσα. — 69. ἀμί.

chèrement vendue colorée comme une grenade; tu es rouge pourpre comme une rose fraîche, et la rosée dont tu nous abreuves est pleine de douceur.

O vigne, cela seul me chagrine que tu ne croîs pas de façon à dépasser les hautes cimes des monts Ararat. Que ne puis-je porter tes saints emblèmes et, entouré de nombreux chanteurs, célébrer tes louanges, puisque Dieu lui-même a chanté la gourmandise. Pour chanter il me faut du liquide. Le miel creuse l'estomac et relâche le ventre, le lait gonfle les entrailles et tord les boyaux, et les confitures de roses ne sont qu'une charlatanerie des médecins, mais le vin pur de mélange nourrit l'immortalité. Le tonneau est le roi de tous les vases; couronné jadis par Salomon, ce monarque admirable, il est toujours chargé de royales guirlandes.

Le paradis sans vin, je le déteste. Mais, dans ce paradis que vous savez, il y a quatre grands fleuves merveilleux. Si tous les quatre sont du vin, comme c'est ma conviction, le premier suffirait à mon déjeûner (si toutefois il ne me venait pas d'ami); le deuxième, à mon dîner; le troisième, à mon goûter; et j'aurais assez du quatrième pour souper pauvrement. J'entends sans cesse faire l'éloge de l'olivier, mais de toutes les plantes c'est la vigne qui est reine. Le moût plein de vie sautille et pétille, mais l'huile est un

τὸ δε ελάδι τὸ πτωχὸ κείτεται ἀποθαμμένο·
εἀν [δε] ηὖρα τοίπουρον καλὸν εἰς γιωματάρι,
νικὰ ἡ εὐωδία του τὸν μόσχον τῆς Συρίας·
ψωμὶν οὐδεν με εὖφρανεν, μόνον τὸ κρασοβόλι,
γ ς ἡ καὶ λαγοῦ μαγέρεμα τὸ λέγουσιν ἀκράτον·
καὶ τοῦ κρασιοῦ τ' ὀνείρατα προλέγουσι τὸ μέλλος.
Κρασί μου δοκιμώτατον εἰς πᾶσαν ἰατρείαν,

Κρασί μου δοκιμώτατον είς πάσαν ὶατρείαν, τῶν νέων ἡ θεριακὴ, τὸ αἶμα τῶν γερόντων, κινεῖς τὰ νεῦρα συνεχῶς, εὐφραίνεις τὴν καρδίαν, 80 καὶ τῶν δειλῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνδρίζεις ὡς μελντσάνα.

Πολλοί ἄγιοι λέγονται άγιομυροβούται, ἀν είχα χάριν ἐκ Θεοῦ νὰ ἤμουν κρασοβρύτης! Φρίττει καὶ ὁ κὺρ Στέφανος, ὅταν τὸ ἐδηγοῦμαι, τὴ γὰρ πολυγραφία μου λέγω την διὰ λόγων.

85 "Αν ξπιναν οἱ ἄγγελοι μετὰ τῶν ἀρχαγγέλων, νὰ ἐκαθόμεθαν ὁμοῦ εἰς τὴν χαροκοπίαν, εἰς ἐκατὸν νυχθήμερα ἤθελα τοὺς μεθύσει. Κὴ ἄκουσον τὴν ὰλήθειαν πόσον κραςὶ φοθοῦμαι· ᾶν ἦτον ἀργυρόκουπα ὁ οὐρανὸς τὸν θλέπω,

90 νὰ μὲ τὴν ἐγεμίζασιν καλὸν κρασίν ἀκράτον,
νὰ μ' ἔλεγαν · δευτέρωσε, [δευτέρωσε], μὴν πτύσης · ἤθελα 'πεῖ· ναὶ, σόνει μου, σόνει μου, μὴ μεθύσω!
Λοιπὸν ἀπὸ τῆς δίψας μου ἡσθένησα μεγάλως,
τὸ ῥοῦχον εἶχα ἰατρὸν καὶ τὸ κρασὶ πινάκι·

95 ἐκεῖνοι ποῦ ἐγύρισεν ὁ γέρων φιλομούστης κρασὶ μ' ἐλοῦσαν παρευθὺς, ἕλαδα τὴν ὑγιείαν, 'κάπνισάν με μουστόπηττα, ἕμπλαστρον τὴν σταπίδα.

<sup>72.</sup> ἦδρα . τζήμπουρον. — 76. τὰ ὀνίρατα. — 79. κοινὶς τὰ ὄρη . εὐφραίνει. — 80. δεινῶν . μελντζάνα. — 82. εἶχαν. — 85. ἐάν. — 87. νηχήμερα. — 88. καί. — 89. ἐάν. — 95. ἐκείνους ὁποῦ. — 97. ἐκάπνισαν.

pauvre liquide qui gît comme mort. Si je trouve de bon marc dans un baril, son parfum est pour moi supérieur à celui du musc de Syrie. Le pain n'excite pas ma bonne humeur, il n'y a pour cela qu'une lampée de vin ou un civet de lièvre au vin pur. Les songes que fait naître le vin prédisent l'avenir. O vin efficace dans tous les remèdes, thériaque des jeunes gens, sang des vieillards, tu agites continuellement les nerfs, tu réjouis le cœur et, comme l'aubergine, tu fais briller le courage même dans les yeux des poltrons.

Beaucoup de saints s'appellent source de saints parfums, si Dieu voulait me faire la grâce d'être une source de vin! Maître Étienne frémit, lorsque je lui raconte ceci, car mon long griffonnage, je le débite en discours. Si les anges buvaient avec les archanges, et que nous fussions assis ensemble à bambocher, je les griserais en cent jours et cent nuits. Écoute la vérité, écoute combien j'ai peur du vin: Si le ciel que je regarde était une coupe d'argent, et qu'on me la remplît de bon vin pur, et qu'on me dît: «Encore un coup, encore un coup et ne crache pas;» je répondrais: «Assez, assez comme cela, j'aurais peur d'être ivre.»

J'ai été gravement malade de soif. Mon habit m'a tenu lieu de médecin, et le vin, de bol [de tisane]. Les amis que le vieil amateur de moût avait réunis me baignèrent aussitôt dans du vin et je recouvrai la santé; ils me firent des fumigations avec une tourte au moût, et me mirent un emplâtre de raisins secs. Et, le dimanche de Pâques, j'eus

Καὶ τὴν Λαμπρὰν τὴν κυριακὴν ὄνειρον εἶδα ξένον· καβάδι εἶχα τὸν ἀσκὸν, καπάσι μισοβοῦτσι,

- 100 καὶ σκούφιαν ἀργυρόκουπαν, καὶ κάλτσαις τὰς κανάτας, καὶ κλίνην ἔποισα ληνὸν, καὶ πάπλωμαν τὴ σκάφη, πισσάσκιν τὸ προσκέφαλον, ἐγκόλπιον πιθάρι, καλίγια Πασχάτικα ὡραίαις πετσοφλάσκαις, τσιπουρομάγγανον καλὸν ὡραῖον δεκανίκιν.
- Βροντή ἐγένετο ψρικτή, κὴ ὁ οὐρανὸς ἐρράγη,
   οἱ καταρράκται ἔρραναν τριῶν χρονῶν κρασάκιν,
   καὶ πάλιν μεταγύρισεν ἡ γὴ, ἐρράγη εἰς δύο,
   καθαρογλυκοπίπερος ἐνέβαινεν ὁ μοῦστος,
   τὸ στόμα μου ἐνέλαβεν ἐκ τοὐρανοῦ τὸ μέλι,
   αἰ χεῖρές μου ἐγέμισαν ἀπὸ τῆς γῆς τὴ σκάφη,
   ἡ μέλισσα μὲ ἔδακεν ἐκ τὴν γλυκότητά του!
   Ο φιλομούστης ξύπνησε, ὅμως ἀκριοτραυλίζει.

2.

## ΈΡΩΤΙΚΟΝ ΆΛΦΑΒΗΤΟΝ.

ΑΡΞΟΜΑΙ τὸν ἀλφάθητου, στιχοπλεκῶ σε, κόρη, τὸν πόθου καὶ τὸν ἔρωταν τὸν ἔχω διὰτ ἐσένα.

Βλάβην ἀπ' ἐμὲν οὐκ ἔχεις, ἔμνοστη, πανώρηα κόρη, . 5 εἰ μὴ μόνον τὴν ἀγάπην, τὴν ἔχω ἐγὼ διὰτ ἐσένα.

99. μισοβοῦτζι. — 100. κάλτζαις. — 101. πάπλομαν. — 103. καλήγια. όρέαις πετζοφλάσκαις. — 104. τζημπουρομάγκανον. — 105. καὶ. — 107. ἐμεταγύρισεν.— 109. τοῦ οὐρανοῦ. — 112. ἐξήπνησε. ἀκριοτραβλίζει. II. Vers 4. πανόρια.

un songe étrange: Pour manteau j'avais une outre; pour coiffure, un baquet; pour bonnet, une coupe d'argent; pour bas, des canettes; pour lit, un pressoir; pour draps, une cuve; pour oreiller, une outre enduite de poix; pour reliquaire, un baril; pour chaussures pascales, de superbes outres de cuir; et une bonne calandre me faisait une magnifique canne. Un coup de tonnerre épouvantable retentit, le ciel se fendit et livra passage à des cataractes de bon petit vin de trois ans. Et la terre s'offrit de nouveau à ma vue, s'entrouvrit en deux et il en jaillit du moût pur, doux, picotant comme poivre. Ma bouche reçut le miel céleste, je remplis mes mains à la cuve de la terre, et c'était si doux que les abeilles me mordaient.

L'amateur de moût se réveille, mais il a encore la langue très-embarrassée.

#### П.

## L'ALPHABET D'AMOUR.

JE commence l'alphabet, je te dis en une guirlande de vers, jeune fille, la douce affection et l'amour que j'ai pour toi.

Tu n'as pas à te plaindre de moi, si ce n'est de mon amour, belle et charmante jouvencelle.

Γαληνή περιστέρα εἶσαι,
καὶ τρυγόνα εἰς τὰ κάλλη,
καὶ τὰ κάλλη ὁποῦ ἔχεις,
το τὴν καρδοῦλά μου μαραίνουν.

Δύνεσαι τὸ θέλημά μου νὰ μὲ τὸ ποιήσης, κόρη, ἀλλὰ θέλεις νὰ μὲ κάψης, κ' ὕστερον νὰ μὲ δροσίσης.

15 \*Εκαψες καὶ φλόγισές με, καὶ πιττάκιν ἔστειλές μου, καὶ ἐδρόσισές με, κόρη, κ' ὕστερον ἐπίκρανές με.

Ζάλην έχω έγω, κυρά μου, 20 καὶ ὁ νοῦς μου σαλεμένος: τίνος νὰ τὸ εἰπῶ οὐκ έχω, εἰ μὴ ἐσένα, ἐρωτική μου.

"Ηθελα νὰ σὲ μηνύσω, κόρη, μὲ πιττάκι πόθου, 25 καί τιναν ὲμπιστεμένον δὲν εὐρίσκω, ὧ παγκουρτέσα.

Θέλω νὰ σὲ εἰπῶ, κυρά μου, τὸν κάψωνα τῆς ἀγάπης, ἀλλ' ἐντρέπομαι, κυρά μου, 30 τἰ νὰ σοῦ τὸ συντυχαίνω.

μαραίνου. — 26. ὁπανκουρτέσα. — 29. ἀλλά.

Tu es une douce colombe; en beauté tu es une tourterelle, et les charmes que tu possèdes me dessèchent le cœur.

Tu peux faire ce que je désire, jeune fille, mais tu veux me brûler et me rafraîchir ensuite.

Tu m'as enflammé, tu m'as brûlé et puis tu m'as envoyé un petit billet qui m'a rafraîchi, jeune fille, et ensuite tu m'as abreuvé d'amertume.

J'ai le vertige, ô mon amante, et mon esprit est bouleversé; et je n'ai personne à qui le dire, si ce n'est à toi, ô mon amoureuse.

Je voulais t'avertir, jeune fille, avec un message d'amour, et je ne trouve personne à qui me confier, aimable jouvencelle.

Je veux te dire, ma maîtresse, l'ardeur de mon amour; mais je suis honteux de t'en entretenir. Ίατρὸς εἶσαι, κυρά μου, καὶ φρονίμη ἀρχοντοποῦλα, ἀλλὰ ἰάτρευσε τὸ πάθος, τὸ ἔχω εἰς τὴν καρδοῦλα.

- 35 Καμαροφρυδούσσα κόρη, παγκαλώμορφον περδίκι, καὶ ώραῖόν μου παγῶνι, ἤκουσέ μου τί σὲ λέγω, καὶ εἰ τι μὲ εἰπῆς νὰ γένω.
- 40 Λακκοπουγουνάτη κόρη
   καὶ μασουροδακτυλάτη,
   καὶ πανώρηα περδικοῦλα,
   ἔκαψές την τὴν καρδιά μου.

Μὰ τὸν οὐρανὸν, κυρά μου, 45 καὶ μὰ τοὺς ἀστέρας, κόρη, ἡ ἀγάπη σου μὲ καίει καὶ μαραίνει τὴν καρδιά μου.

Νὰ ἦτον δυνατόν, κυρά μου, 
νὰ ἐσμίγαμεν τὰ δυό μας, 
50 νὰ πληρόναμεν ἀγάπην, 
τῶν πολλῶν χρονῶν τὸν πόθον.

Εένον εἶμαι καὶ θλιμμένον, καὶ πολλὰ παραδαρμένο πρὸς τὸν πόθον σου, κυρά μου, 55 καὶ πρὸς τὰ χρυσά σου κάλλη.

<sup>32.</sup> φρόνημοι. — 33. ἰάτρευσαι. — 36. πανκαλόμορφον. — 37. ὀρέον. — 42. πανόρια. — 50. ἐπληρώναμεν. — 53. παραδαρμένα.

Tu es un médecin, mon amante, sage demoiselle, guéris les souffrances que j'ai dans le cœur.

Fillette aux sourcils arqués, ma charmante perdrix, ma jolie paonne, écoute ce que je te dis.

Jouvencelle au menton à fossette, aux doigts effilés, ravissante petite perdrix, tu as consumé mon cœur.

Je te jure par le ciel, mon amante, et par les étoiles jeune fille, que l'amour que j'ai pour toi me dessèche et me brûle le cœur.

Que n'est-il possible, ô ma maîtresse, de nous unir tous deux et de satisfaire l'amour, les désirs que j'ai depuis tant d'années!

A cause de ton amour, ô mon amante, et à cause de tes beautés dorées, je suis triste et désolé comme un homme qui a quitté sa patrie.

Ω πανέμμορφη κουρτέσα, παγκαλώμορφον περδίκι, ἤκουσέ μου τί σὲ λέγω, καὶ ἐγὼ νὰ σὲ χρυσώσω.

60 Πάλιν, κουρτέσα, γράφω σε, πάλιν καὶ χαιρετῶ σε, πάλιν πιττάκιν δέχεσαι ἀπὸ θλιμμένα χείλη.

'Ρόδον, μῆλον καὶ κυδῶνι, καὶ βασιλικὸς ἡ κόρη· ἀπὸ τὰ μυριστικά σου 65 δὸς, κόρη, κ' ἐμὲν τοῦ ξένου.

Σὺ μοῦ καύτεις τὴν καρδίαν, σὺ μαραίνεις τὰ ἐντός μου ἐσὺ πάλιν δρόσισέ με καὶ δός με τὸ φιλὶ, κόρη.

- 70 Τοῦτο, κόρη μου, μὲ λέγεις ὅτι βάσταξε καμπόσο, ὅσο ναὕρω άδεια καὶ τόπο, καὶ ἐγὼ νὰ σὲ δροσίσω ὁποῦ σ' ἔφλεξα ὡς τώρα·
- 75 τοῦτο καὶ ἐγὰ σὲ λέγω
  τῆς ἀγάπης σου τὴν φλ.όγα
  πῶς οὐκ ἠμπορῶ ὑπομείνειν,
  καὶ γουργότερον νὰ γένη
  μὴ λιγοθυμήσω, κόρη,

<sup>56.</sup> ό. — 62. μύλον. κιδώνι. — 66. καύτης. — 69. μὲ, κόρη, τὸ φιλί. Je n'ai pas osé écrire φίλι paroxyton, quoiqu'il se trouve ainsi accentué dans le Lexique de Somavera. — 71. καμπόσω. — 72. ὅσω νάβρω. τόπω. — 73. ἔφλεξε ξως. — 77. ὑπομήνειν.

Ô aimable et charmante fille, séduisante perdrix, écoute ce que je te dis, et je te couvrirai d'or.

Ma bien-aimée, de nouveau je t'écris, de rechef je te salue; reçois cette nouvelle missive de mes lèvres attristées.

La jeune fille est rose, pomme, coing et basilic; donne de tes parfums à l'étranger, jouvencelle.

Tu me brûles le cœur, tu me dessèches les entrailles; rafraîchis-moi et donne-moi un baiser, jeune fille.

Voici ce que tu me dis, fillette: «Patiente un peu, jusqu'à ce que je trouve l'occasion et le lieu de te rafraîchir, moi qui t'ai brûlé jusqu'à ce jour.»

Et moi aussi je te dis ceci: «Que cela soit bientôt, car je ne puis endurer l'ardeur de ton amour, jeune fille; ne

80 ὅτι ἀν πέσω ν' ἀποθάνω,ἐπερίλαβες τὸ κρίμα."Ηλιος εἴσαι καὶ σελήνη,

τῆς ψυχῆς μου 'σαι κλωνάρι, τῆς καρδιᾶς μ' ἀναδενδράδι.

85 Φόβος ἕν' πολὺς 'ς ἐμένα, πῶς νὰ σἐ τὸ εἰπῶ, κυρά μου, ἀλλὰ νὰ σ' τὸ 'πῶ, κυρά μου, πῶς ἐγῶ, ἀψέντρα, 'γαπῶ σε.

Χείλη μου, χείλη κόκκινα, χείλη, γλυκά μου χείλη, 90 χείλη, καὶ ἄς ἐψίλουνα τῆς λυγερῆς τὰ χείλη! χείλη τὰ ἔχουν χείλη μου, ἀλλὰ τὰ χείλη ἐμένα ἄλλα χείλη γλυκοφιλοῦν, καὶ σᾶς, κόρη, κομπόνουν.

Ψύχος ἕναι καὶ χειμῶνας,
πῶς νὰ μείνω ἕξω, κόρη;
95 ἀλλὰ ἄνοιξε τὴν πόρταν,
'σέβασέ με ςτὸ κλινάρι,
καὶ ὰς πέσωμεν τὰ δυό μας
καὶ ᾶς ἀποκοιμηθοῦμε
νὰ πληρώσωμεν ἀγάπη,
100 τῶν πολλῶν χρονῶν τὸν πόθον.

<sup>3</sup>Ω πανέμμορφη κουρτέσα, παγκαλώμορφον περδίκι, καὶ ώρηὰ, πανώρηα κόρη, τὰ ματάκια σου τὰ μαῦρα

<sup>82.</sup> ὕλιος εἴσε. — 83. εἴσαι κλουαράρη. — 84. μου. — 88. ἀγαπῶ. — 91. χύλη. — 98. ἀποκοιμηθοῦμαι. — 102. παυκαλόμορφου. — 103. ὁρία πανόρια.

me laisse pas tomber en défaillance; car, si je me couche pour mourir, tu en porteras le crime.

Tu es lune et soleil, tu es le rameau de mon âme, la vigne grimpante de mon cœur.

Je suis confus de te le dire, ô ma maîtresse; mais, ô mon amante, il me faut t'avouer que je t'aime.

Ô mes lèvres, rouges lèvres; lèvres, douces lèvres; que je voudrais baiser tes lèvres, tes lèvres, jeune fille! Mais ces lèvres, ces lèvres qui sont à moi, d'autres lèvres doucement les baisent et te trompent, jeune fille.

Il fait froid, c'est l'hiver; comment resterai-je dehors, jeune fille? Ouvre-moi ta porte, introduis-moi dans ton lit, et couchons ensemble et ne dormons pas, mais satisfaisons notre amour, nos désirs de tant d'années.

Ô ma bien-aimée et ma toute belle, ravissante perdrix, charmante et jolie fille, tes beaux yeux noirs je voudrais 105 ἤθελά ποτε νὰ ταὖρα εἰς τὸν τόπον ὅπου ταὖρα, νὰ τὰ φίλουνα τὰ μαῦρα, καὶ νὰ ξέβαινεν ἡ λάβρα ἐκ τὰ σκώτια μου τὰ μαῦρα!

110 \*Ω τρυγονάκι μου γλυκύ καὶ σπλαγχνικό πουλάκι, αὐτὰ τὰ μάτια γύρισε καὶ πρός ἐμέν δαμάκι.

3.

## 'ΕΡΩΤΙΚΗ ΆΠΑΤΗ.

Κόνη καὶ νεὸς δικάζονται ἀπὸ να παραιδύρι, μιὰν νύκταν, ὅσο πῶδοσεν αὐγῆς τὸ σημαντῆρι ο νεώτερος ζητᾳ φιλὶ, κ' ἡ κόρη δακτυλίδι, κη ὁ νεὸς τὸ δακτυλίδι του τῆς κόρης δὲν τὸ δίδει, μὰ μὲ κρυφὰ κομπώματα δώσει τὸ θέλει, λέγει καὶ πῶς, καὶ τί, καὶ μετὰ πὰς, μὲ τί τρόπον τὸ λέγει; «"Οντεν ὁ κόρακας γενῆ ἄσπρος σὰν περιστέρι, ὅντεν ἰδῆς τὸν κόρακα νὰ διώχνη τὸ ξυφτέρι. ὅντεν ἡ θάλασσα σπαρθῆ σιτάρι καὶ κριθάρια, 10 κὴ ὅντεν ἰδῆς εἰς τὰ βουνὰ νὰ περπατοῦν τὰ ψάρια,

105. τάβρα. — 106. τό . τάβρα. 107. μάβρα.

III. Vers 1. δικάζεται. παρεθήρη. — 2. δσω πόδοσεν. σημαντήρη. —
3. δακτυλίδη. — 4. καί . δίδη. — 5. κομπόματα δόσει. — 7. γεννή .
περιστέρη. — 8. ήδεῖς . διόχνη . ξηυτέρι. — 9. κριθάρηα. — 10. καί .
ήδεῖς ἐκ τά.

les trouver dans le lieu où je les ai déjà trouvés, pour les baiser tes yeux noirs, afin d'éteindre le feu qui dévore mon pauvre cœur.

Ô douce petite tourterelle, compatissant petit oiseau, tourne un peu tes yeux vers moi. »

### Ш.

# LA SÉDUCTION.

UNE jeune fille et un jeune homme sont en discussion par une fenêtre, la nuit, jusqu'à l'heure où tinte la cloche des matines. Le jeune homme demande un baiser, et la jeune fille, un anneau. Et le jeune homme ne donne pas son anneau à la jeune fille; mais avec de mystérieuses tromperies, il le donnera, dit-il; et comment, et pourquoi, et après quoi, de quelle façon le dit-il?

«Lorsque le corbeau deviendra blanc comme une colombe, lorsque tu le verras poursuivre l'épervier; lorsque sur mer on semera du\_blé et de l'orge, lorsque tu verras les poissons marcher sur les montagnes, lorsque le chien et le lièvre όντεν ό σκύλος κὴ ό λαγός ποίσουν άδελφοσύνη, καὶ κάτα μὲ τὸν ποντικόν ποίσουν συντεκνοσύνη, 
ὅντεν ὁ γάδαρος γενῆ ἄγγελος νὰ πετάξη 
καὶ ἴδῆς τὸν ῆλιον τοὐρανοῦ τὴν στράτα τιι ν' ἀλλάξη,

15 ὄντεν ίδῆς ἀσπάλαθρον νὰ γένη ὡς μερσίνη, ὅντεν γενοῦσιν ἡ μηλιαῖς τοῦ λαγκαδίου σκοῖνοι, ὅντεν ίδῆς τὸ πέλαγος κὴ ἀρχίση ν' ἀπαψρίση, τότες ἐμὲν καὶ σὲν, κυρὰ, θέλουσιν εὐλογήσει!»

Ή κόρη, ώς ήτον φρόνιμη, μὲ γνῶσιν ἐγροικήθη,

20 καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν νεώτερον οὕτως ἀπηλογήθη·
«"Οντεν ὁ μέγας οὐρανὸς πέση κάτω ςτὸ χῶμα, καὶ ἡ ἀλήθεια, νεώτερε, φανερωθῆ γιὰ ψῶμα, ὅντεν ἰδῆς τὴν θάλασσαν κὴ ἀρχίζει νὰ γλυκάνη, ὅντεν ἰδῆς εἰς τοὺς νεκροὺς ἀνάστασης βοτάνι,

25 ὅντεν τὸ φέγγος τοὐρανοῦ πέση ςτὴν γῆν νὰ σθύση, τότες ἐσἐν, ἀφέντη μου, θέλω γλυκοφιλήσει.»

Καὶ μέσα ςτ' όχι καὶ ςτὸ ναὶ, μέρωμα καὶ εἰς ἀγριάδα, ἔσονε καὶ κατέφθασε τῆς μέρας ἡ ἀσπράδα· ἐκεῖ νὰ καὶ ὁ κύρ ῆλιος τὸν δρόμον νὰ φουσκόνει,

- 30 τῆς νύκτας ταῖς κρυφοκλεψιαῖς νὰ ταῖς ξεφανερόνει, τότες ὁ νεὸς ἐμίσευσεν ἀπὸ τὴν κορασίδα, καὶ σὲ κὰμμιὰν συνήθασιν δὲν ἦρθαν, ὅσο είδα. Δεύτερη νύκτα ὥραις τρεῖς ἔκατσε τὸ φεγγάριν, κὴ ὁ νεὸς ἐγύρεψε νὰ μπῆ ςτῆς λυγερῆς τὴν χάριν.
  35 ἀπῆτις ἀναπάγκεν ἡ στράτα τῶν ἀνθρώπων,
- 11. καί. 12. ποίσουσιν τεκνοσύνη. 13. γεννη. 14. ἰδεῖς. ναλάξη. 15. ἢδεῖς. 16. οἱ μιλίες. σκήνη. 17. ἢδεῖς. καὶ ἀρχήσει. ἀποφρήσει. 18. εὐλογήση. 20. οὖτος. 22. φανεροβη. ψέμα. 23. ἢδεῖς. καί. 24. ἢδεῖς. ἀνάστασις. 25. σδήσι. 26. ἀφέντι. 27. ὄχη. νέ. 28. κατέυθασε. 30. κρυφοκλεψίες. 32. καμιάν. ὅσω. 33. ὅρες. ἔκατζε. φεγγάρη. 34. ἐγήρεψε.

fraterniseront ensemble, lorsque le chat sera compère avec la souris, lorsque l'âne deviendra un ange et s'envolera, lorsque tu verras le solcil changer sa route dans le ciel; quand tu verras le genêt épineux devenir comme le myrte, quand les pommiers deviendront des joncs dans la vallée, quand la mer commencera à ne plus écumer, alors, ô ma maîtresse, toi et moi l'on nous mariera ensemble.

La jeune fille, qui était spirituelle, comprit bien ce qu'il voulait dire, et au jeune homme elle fit cette réplique:

«Lorsque le vaste ciel tombera en bas sur la terre, lorsque la vérité, jeune homme, passera pour le mensonge, lorsque tu verras la mer commencer à devenir douce, lorsque tu verras entre les morts pousser l'herbe de la résurrection, lorsque la lune du ciel tombera sur la terre et s'éteindra, alors, ô mon maître, je te donnerai un doux baiser. »

Et avec les oui et les non, avec des paroles tantôt d'amitié et tantôt d'aigreur, survinrent les blanches lueurs de l'aube. Voici également maître soleil qui grandit en s'élevant, et qui pourrait révéler les furtifs larcins de la nuit. Alors le jeune homme quitte la fillette et, autant que j'en puis juger, ils ne font ensemble aucun accord. Le lendemain, à la troisième heure, la lune se coucha, et le jeune homme essaya de rentrer dans les bonnes grâces de la jouvencelle. Lorsque sur la route personne ne passa plus,

ό νεός αὐτοῦνος ἔσωσεν ςτὸν μαθημένον τόπον, κ' ή κόρη, ώς ἦτον πρὸς αὐτὸν καμπόσο Θαρεμένη, ἐκάθετον κὴ ἀνήμενε, ἦτον καὶ ἐγνοιασμένη, διατί ἦτονε ςτὸν ἕρωταν τοῦ πόθου πλανεμένη,

- 40 καὶ ςτῆς ἀγάπης τὴν φιλιὰν ἦτον περιπλεμένη.
  "Όταν ὁ νέος ἔσωσεν ἔξω 'κ τὸ παραιθύρι,
  ἡ λυγερὴ ἐκ τὴν ῥαθυμιὰν ἤτονε χρειὰ νὰ γύρη.
  καὶ μὲ τοῦ πόθου τὴν φιλιὰν ςτὸ παραιθύρι σόνει,
  ἔφτασε καὶ ἀκούμπησε κ' ἔλαψε σὰν τὸ χιόνι.
- 45 ὡσὰν τὴν εἶδ' ὁ νεώτερος, γλυκιὰ ἐχαιρέτησέ την, ἀπὸ τὴν πίκραν τὴν πολλὴν ἐπαρηγόρησέ την. Εἴπέν της · «Τάχα, μάτια μου, κρατεῖς μου κακοσύνη ςτὰ λόγια, ςτὴν ὑπόθεσιν τὴν χθεσινὴν ἐκείνη;»
- « ' Α σοῦ ἤθελα ἔχειν κάκητα, δεν ἤθελα προβάλλει, 50 δοσμένον ἕν' ςτὸν ἄνθρωπον ἐσεν κὴ ἀλλοῦ νὰ σφάλλη· κη ᾶν ἔσφαλες ἐκτὲς ἀργὰ ςτὰ συντυχαίματά σου, δύνεται τώρα ἡ γνώμη σου ν' ὰλλάξη τὴν καρδιά σου, κὴ ᾶν ἕν' καὶ θέλης μου καλὸ, μηδεν μὲ πεισματόνης, γιατί τὴν φλόγα τῆς ἰστιᾶς, τὸν πόνον μὲ γεμόνεις,
- 55 εἶτα καὶ θέλης μου κακὸ κ' ἔχης με δι ἔχθρόν σου, ν' ἀπέχης καὶ νὰ μ' ἀγαπᾶς ἕναι ςτὸν ὁρισμόν σου· κὴ ᾶν ἕν' καὶ ξεύρης με δι ἔχθρὸν ςτὴν έδική σε κρίσι, ἔπρεπε νὰ μ' ἀπαρνηθῆς ὡσὰν τὸ θέλ' ἡ ψύσι.»

37. καί . καμπόσω. — 38. καὶ ἀνήμεναι. — 41. ἐκ . παρεθήρη. — 42. ῥαθημιάν . χρία. — 43. παρεθύρι σύνη. — 44. εὕτασε . καίλαψε. χιόνη. — 45. εἶδε. — 47. κρατῆς. — 48. ἐκείνην. — 49. ἔχην. — 50. καί. — 51. καί . συντυχέματα. — 52. ἀλάξη. — 53. καί . καλώ. — 54. ἡστιᾶς. — 55. ἦτα . κακώ . ἐχθρός. — 56. μέ. — 57. καί . διὰ ἐχθρῶν . κρίσιν. — 58. μέ . θέλη . φύσις. — 60. δρόσω.

le jeune homme arriva à l'endroit accoutumé, et la jeune fille, un peu inquiète de lui, était assise et l'attendait; elle était soucieuse, car les douces émotions de l'amour l'égaraient et la plus tendre affection l'enlaçait de ses étreintes. Quand le jeune homme arriva en dehors de la fenêtre, la jeune fille dut sortir de sa nonchalance, et, pressée d'amoureux désirs, elle s'avança vers la croisée où elle vint s'appuyer et elle resplendit comme la neige. Quand le jeune homme l'aperçut, doucement il la salua, et il la consola de ses cuisants chagrins. Il lui dit: « Peut-être, ô lumière de mes yeux, me gardes-tu rancune des paroles et de l'affaire d'hier? »

« S'il m'eût plu d'être méchante, je ne serais point venue. L'homme est sujet à l'erreur dans une chose et dans l'autre, et si, hier la nuit, tu as failli dans notre conversation, tes sentiments peuvent maintenant changer ton cœur. Et, si tant est que tu me veuilles du bien, ne te courrouce pas contre moi, car cela me remplit de chagrins, de flammes ardentes. Mais si tu me veux du mal, si tu me tiens pour ton ennemie, il faut que tu renonces à moi, comme l'exige la nature. »

« Ô ma douce colombe, ô ma maîtresse, quel est ce langage? Ô rosée de mon amour, ô douceur de mon cœur,

δέν εἶσαι παρηγόρημα τῆς πίκρας μου τῆς τόσης; θέλημαν ἔχεις νὰ μὲ ζῆς, ξουσιὰ νὰ μὲ σκοτώσης! ἐσὺ κρατεῖς ςτὸ χέρι σου τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς μου, εἶσαι ἄγγελος μὲ τὸ σπαθὶ νὰ πάρης τὴν πνοήν μου.

- 65 Ἡθελα νὰ ἦτον μπορετόν νἄστεκες πάντὶ ὁμπρός μιι, ἀλήθεια, ςτὴν ἐπεθυμιὰ, ςτὸν πόθον εἶςὶ ἐχθρός μου, διατί τέτοια καμώματα διαμάχητα δέν κρατούσιν, οὐδὲ διὰ μάχη τἄχουσιν ἐκεῖνοι ὁποῦ 'γαπούσιν' κ' εἰς ὅ,τι θέλεις μ' ὅρισε νὰ ἢμαι κ' ἐγὰ, τρυγόνα,
- 70 μη μοῦ ζητήξης μοναχά, κυρά, τὸν ἀξραβῶνα, διατί γυρίζω ἐλεύθερος καὶ θὲς νὰ μ' ἐντροπιάσης, ἔχω κάλλιο συζώντανον τοῦ Χάρου νὰ μὲ δώσης!»

«Τὸ λοιπὸν ώδε μ' ἀγαπᾶς καλὰ κ' ἐμπιστεμένα, ἢ τίποτε κακὸ γροικᾶς ὡσὰν θωρεῖς ἐμένα;»

- 75 « Ίντα κακό θές ν' άγροικῶ, κυρὰ, ςτὴν εὐγενειάν σου, 
  ἢ τί κακό μπορῶ νὰ ἀπῶ εἰς τὰ συγγενικά σου;
  ὁ κύρις σου ν εὐγενικός, κάλλιος καὶ ἡ μητέρα,
  καὶ σ' εἶσ' ἀστέρας ἔκλαμπρος νύκτα καὶ τὴν ἡμέρα•
  εἴσαι ςτὰ πλούτη θησαυρὸς, τῆς εὐμορφιᾶς ἡ χάρι,
- 80 καὶ πᾶσα εἶς ὀρέγεται τέτοιαν κόρη νὰ πάρη.»
  «᾿Αν ἀγνωρίζης καὶ θωρῆς [᾽ς] ἐμένα τέτοια είδη,
  γιατί 'περηφανεῖς ἐσὸ νὰ δώσης δακτυλίδι;»

«Διατί ποτὲ τ' ἀντρόγυνα δὲν στέκουν 'ς μιὰν καρδίαν, μὰ, σὰν ἀπομακρύνουσιν, χάνουν τὴν ἐρωτίαν·

61. γλύκας. — 62. σκοτόσις. — 63. κρατής το χέρη. — εἶσε. σπαθή. — 65. πορετόν . πάντα. — 66. ἐπεθημιά . εἶσε. — 67. καμόματα — 68. τόχουσιν ἐκίνη. — 69. καί . μέ . καὶ γώ. — 70. ζητίξης. — 73. μέ . καί. — 74. κακώ . θαρῶ σεμένα. — 75. ἤντα . εὐγενίαν. — 78. σίσε (σὐ εἴσαι) . ἡμέραν. — 79. χάρις. — 82. περιφανεῖς . δόσης.

n'es-tu pas la consolation de mes amers soucis? Tu as la faculté de me donner la vie, tu as le pouvoir de me tuer. Tu tiens entre tes mains le souffle de mon existence, tu es un ange armé d'un glaive prêt à trancher le fil de mes jours. Je voudrais qu'il te fût possible de te tenir sans cesse devant moi; oui vraiment tu es l'ennemie de mes désirs et de ma passion. Pourquoi ces agissements? On ne se dispute point, on ne se querelle pas quand on aime. Ordonne-moi de faire ce qu'il te plaira, ô ma tourterelle, mais ne me demande pas l'anneau des fiançailles, ô ma maîtresse. Est-ce parce que je suis libre que tu veux me déshonorer? Je préfère que tu me contraignes à vivre avec Charon.

- « M'aimes-tu donc beaucoup et avec constance, ou ressens-tu quelque impression désagréable, lorsque tu me vois? »
- « Quoi de fâcheux veux-tu que ta noblesse me fasse éprouver, ô ma maîtresse, ou quel mal pourrais-je dire de tes parents? Ton père est noble, plus noble encore est ta mère, et toi tu es une étoile qui nuit et jour scintille; en richesses tu es un trésor, en beauté une Grâce, et chacun voudrait posséder une jeune fille si accomplie. »
- « Si tu reconnais et si tu vois en moi tant de qualités, pourquoi ne daignes-tu pas m'accorder l'anneau des fiancés? »
- « Parce que jamais les époux ne forment un seul cœur, mais, quand ils se séparent, ils perdent l'amour;

- 85 σὰν κάμουν ἕνα δυό παιδιά, τὸν πόθον ἀπαρνῶνται, καὶ τὴν ἀγάπη συχαίνονται, τὸν ἔρωτα βαρειῶνται. Όποῦναι νεὸς καὶ δέν πατεῖ ςτὸν ἔρωταν ἀπάνω, ςτὴν συντροφιὰν τῶν ζωντανῶν ἐγῶ δέν τὸν ἐβάνω. ΄ Ωσὰν λαρδὶ κουρουπιαστό ὀκτῶ χρονῶν καὶ δέκα,
- 90 Ιδ΄ ἔτσι 'ναι ςτὸν ἄγουρον βλογητική γυναῖκα.
  Εὐλόγησεν ὁ ἔρωτας τὸν κουρσεμένον πόθο,
  πῶς θὲς ν' ἀλλάξω τὸ λοιπὸν ἐκεῖνο ὁποῦ γνώθω;
  Λοιπὸν, μαλαμματένια μου, τοῦτο ὁ νοῦς σου σφάλλει,
  κὴ ᾶς φᾶμε τὴν ἀγάπην μας μὲ δίχως τὸ στεφάνι,
- 95 ᾶς πιούμε κη ἀπό τῆς φιλιᾶς τὸ δροσισμένο μέλι, κὴ αὐτὰ τὰ ἀρραβωνίσματα ὁ νοῦς σου μὴν τὰ θέλη! Τέτοια φουδούλα βρίσκεσαι ἐρωτοπλουμισμένη, σκόπησε, τήκει σὰ ὁ καιρὸς, τὰ κάλλη σου γεραίνει, ψύγει καὶ συζαρόνει σε, σὲ γερατειὰ σὲ φέρνει,
- 100 ὁ θάνατος πλακόνει σε, ἀπὸ 'κεῖ τί κερδαίνεις;
  Προδώσου τὸ λοιπόνεθες καὶ ἄψης τὸ δακτυλίδι,
  κὴ ᾶς ψᾶμε μὲ συνήθασιν βασιλικὸν ἀπίδι,
  κὴ ᾶς ἔχωμεν τὴν νιότη μας ἀλλήλως μας ὁμάδι,
  κὴ ᾶς ἤμεστεν ἐλεύθεροι ςτοῦ πόθου τὸ λειβάδι,
- 105 όποῦ 'ν' τὰ ῥόδα τὰ πολλά, τὰ λούλουδα καὶ τ' ἄνθη· κ' εἴ τις ἐμπῆ 'ς τέτοιαν όδὸν, εἰς τέτοιαν στράτα νἄρθη· διατί ἡ ἀγάπη ἕν' ζάχαρι, μέλι καὶ γλυκορρίζι, καὶ τὰ παιδιὰ 'κ ταῖς μάνναις τους ὁ ἔρωτας χωρίζει.

<sup>85.</sup> ἀπαρνόνται. — 86. βαρειόνται. — 87. πατή. — 88. τον ζωντανόν. — 89. κουρουπιαστώ. — 90. ιδέτζηνε. — 91. τών. — 92. ναλάξω. — 94. καί. τά. — 95. πιούμαι καί. μέλη. — 96. καί. — 97. εὐρίσκεται. — 98. τιγιασέν. — 101. προδόσον. — 102. καί. — 103. καί. — 104. καὶ ἀσίμεστεν ελεύθερη . λιβάδι. — 106. καί. — 107. ἔναι. γλυκορίζη. — 108. ἐκ. μάνες. αἴροτας.

lorsqu'ils ont fait un ou deux enfants, ils répudient toute affection, ils ont l'amour en aversion, ils l'ont en horreur. Celui qui est jeune et qui ne se livre pas aux douceurs de l'amour, je ne le compte pas au nombre des vivants. Une épouse est pour un jeune homme comme du lard salé dans un vase depuis dix-huit années. Cupidon bénit l'amour de contrebande, comment veux-tu que je change ce que je connais? Donc, ô mon trésor, ton esprit fait erreur. Mangeons notre amour, sans ceindre la couronne nuptiale, buvons aussi le miel frais de l'affection, et que ton esprit cesse de réclamer ces fiançailles. Tu es une jolie fille, tu es belle comme les amours; mais considère les outrages du temps; il vieillit tes charmes, il te flétrit, te couvre de rides et t'apporte la décrépitude; ensuite la mort fond sur toi, et qu'auras-tu gagné à cela? Cède donc et laisse-là l'anneau; accommodons-nous pour manger une poire de roi. Passons ensemble notre jeunesse et vivons en liberté dans la prairie de l'amour, là où nombreuses sont les roses et les fleurs de toute espèce. Et si quelqu'un entre dans cette voie, qu'il prenne le même chemin que nous, car l'amour est sucre, miel et réglisse. L'amour sépare les enfants de leur

καὶ σάν τις εἶμαι χρυσιοχός νὰ κάμνω δακτυλίδια,

110 νὰ τὰ χαρίζω δῶ κ' ἐκεῖ σὰν μυρισμένα 'πίδια·

Ή νιότη μου ςτὰ χέρια σου μαζὶ μὲ τὸ κορμί μου,

καὶ τ' ἤθελες καλλίτερα τὸ λοιπονὲ, ψυχή μου;»

« ˙Ω Παναγιὰ, ποῦ ταὕρηκες, καὶ 'ς ποιὸν σκολειὸν

ἐμπῆκες,

κ' εξόμπλιασες κὴ ἀφῆκες τα, τίποτε δεν ἀφῆκες·
115 καλέ μου, καὶ νὰ τὤκαμνες νἄπαιρνες τέτοια κόρη,
καὶ μίλησες ετσι χοντρὰ σὰν νἄσουν εκ τὰ ὄρη!
κη ᾶν ἤμουν πάλε Τούρκισσα ἢ σκλάβας θυγατέρα,
ετσι δεν ἤβελες μοῦ 'πὴ ετούτην τὴν ἡμέρα!»

Καὶ εἰς αὐτὴν δέν στράφηκεν τριακόσιαις μιὰν ήμέρα,

- 120 ἦλθεν κὴ ἀπαλιησμόνησε ἡ ἄσπρη περιστέρα:
  καὶ μέσα ζ τοῦτον τὸν καιρὸν ὁ νεὸς ἀρματωμένος
  ὁποὖτον εἰς τὸν ἔρωτα καὶ τῆς φιλιᾶς καϋμένος,
  ςτὸν πόθον ἐδικάζετον καὶ τὴν φιλιὰν ἐρώτα:
  ὁ ἔρωτας τὸν ἔσωσε ςτῆς λυγερῆς τὴν πόρταν,
- 125 τὴν πρώτη πόρταν ἄνοιξε, τὴν δεύτερη τσακίζει, οὐδι ἄνθρωπος τὸν γροίκησεν, οὐδι σκυλὶ βαβίζει.
  Ηὖρε τὴν κόρη, κείτετο ςτ' ὡρηό της τὸ κρεββάτι, όλάργυρο προσκέφαλο ςτὸ στῆθός της τὸ 'κράτει, ὁ ἄγουρος σβένει τὸ κερὶ καὶ τ' ἄρματά του βγάνει, 130 κ' εἶπεν ὁπῶ γεννήθηκεν τώρα ἄς ἀποθάνη!

109. πάντις. — 110. καὶ κή. — 112. τίβελες . λοιπου ἐψυχή. — 113. τάβρικες. — 114. καὶ ξόμπλιασες est une correction faite sur le Ms. La première main avait écrit ξόδιασες qu'on pourrait peut-être admettre. καί. — 115. τόκαμυες . νάπερυες. — 116. ἔτζη. — 117. καὶ . πάλαι . θεγατέρα. — 118. ἔτζη. — 119. ἐστράφηκες. — 120. καί. — 122. καημένος. — 124. αἴρωτας. — 125. τζακίζει. — 126. οὐδέ. — 127. καὶ κήτετο . ὡρέο . κρεβάτι. — 130. καί . ὁπὸ γενήθηκεν.

mère. Que ne suis-je un orfèvre pour faire des bagues et les distribuer çà et là comme des poires parfumées! Ma jeunesse et mon corps sont entre tes mains, que voudraistu donc de mieux, ô mon âme? »

« Ô très-sainte Vierge! où as-tu trouvé cela, et à quelle école es-tu allé? Tu y aurais laissé de tels exemples, que tu n'y eusses rien perdu. Ô mon bon, agirais-tu de la sorte pour séduire une fille telle que moi? Tu as parlé aussi grossièrement que si tu étais de la montagne! Je serais une Turque, ou bien une fille d'esclave, tu ne m'aurais pas en ce jour tenu pareil langage! »

Et, pendant trois cents et un jours, il ne retourna pas près d'elle; et la blanche colombe vint aussi à l'oublier. Mais, durant ce temps, le jeune homme se consumait d'amour et de désirs; il cherchait noise à l'affection, et demandait raison à l'amitié.

L'amour le conduisit à la porte de la belle. La première porte il l'ouvre; la seconde, il la brise; pas un homme ne l'entend, pas un chien n'aboie. Il trouve la jeune fille couchée sur un lit magnifique et tenant sur sa poitrine un oreiller d'argent. Le jeune homme éteint le cierge, dépose ses armes, et il dit: « Celui qui est né, doit maintenant

κ' εἰς τὴν κασσέλα κάθισεν, ἀτός του 'ξυπολύθη,
κ' ἐβγάνει τὸ προσκέφαλον 'κ τῆς λυγερῆς τὰ στήθη·
ἄβουλά της ἐσίμωσε, ςτὰ χέρια της ἐμπῆκε,
καὶ τὸ πεθύμα ἀπὸ καιρὸν, εἰς μιὰν ὥραν τὸ ποῖκε.

135 Ἐξύπνησεν ἡ λυγερὴ ςτὰ κανακέματά της, ἐγνώρισεν ὅτι ἔχασεν εἰς μιὸ τὴν παρθενιά της, κὴ ὁ ἄγουρος πεισματικά · « Λάθ' ἐδᾶ δακτυλίδι, λάθ' ἀβραθῶνα χάρκαρι, κ' εὐλόγησιν σφαγίδι! » Καὶ μέσα ςταῖς ἀγκάλαι; της τὸν ἄγουρον ἐτήρα,

140 ἔκλαιγεν κ' ἐβαραίνετον τὴν δολερή της μοῖρα·
 ὡς πέρδικα μοιρολογῷ καὶ σὰν τρυγόνα κλαίγει,
 καὶ μετ' αὐτὸν τὸν νεώτερον τοῦτα τὰ λόγια λέγει·
 «ἸΛ βουληθῆς νὰ μ' ἀρνηθῆς καὶ νὰ μ' ἀλησμονήσης,
 εἰς τὴν Τουρκιὰν, ςτὰ σίδερα πολλὰ ν' ἀγανακτήσης.

145 σὲ Τούρκικα σπαθιά σὲ ἴοῶ, σὲ Κατελάνου χέρια, τὰ κρείατα σου νὰ κόπτουσιν μὲ δίστομα μαχαίρια, ᾿Αράπιδες νὰ σ' εὕρουσιν καὶ Μῶροι νὰ σὲ σώσουν, κ' εἰς ὄχλον Σαρακήνικον τρεῖς μαχαιριαῖς σοῦ δώσουν, ἡ δυὸ νὰγγίζουν ςτὴν καρδιάν, κ' ἡ ἄλλη ςτὰ μυαλά σου,

150 καὶ ςτὸν ἀφρὸν τῆς θάλασσας νὰ βροῦσιν τὰ μαλλιά σου, καὶ τότες νἄλθω νὰ σὲ ἰδῶ διὰ παρηγόρημά μου, ςτὸ ξόδι σου νὰ ξηγηθῶ, νὰ δροσιστῆ καρδιά μου.»

'Απῆτις εθρηνήστηκεν, πάλιν μοιρολογᾶται, καὶ μετὰ ταῖς γειτόνισσαις ἦκου τὸ τί δηγᾶται·
155 «'Ακούσετε, γειτόνισσαι; καὶ συναναθροφαῖς μου,

131. καί . ἐκάθισεν . ἐξηπολύθη. — 132. καὶ εὐγάνει . ἐκ. — 133. ἐσίμοσε. — 137. καί . λάβε. — 138. καί. — 140. ἔκλεγεν καὶ ἐβαρένετον. — 141. μυρολογά. — 143. μέ . μέ . — 145. είδα. — 147. σέβρουσιν . μόρη. — 148. καί . μαχαιραῖς. — 149. ναγκήζουν . καί. — 150. εἰς. — 151. ἦδῶ. — 153. μυρολογάται. — 154. διγάται.

mourir. Sur le coffre il s'assied, se déchausse lui-même, ôte le coussin de dessus la poitrine de la belle, s'approche d'elle sans bruit et se glisse entre ses bras. Et, ce qu'il désirait depuis si longtemps, dans une heure il l'accomplit. À ses caresses la jeune fille se réveille et s'aperçoit qu'en un moment elle a perdu sa virginité. Et le jeune homme lui dit avec dépit: « Voici une bague, prends-la! pour anneau de fiançailles voici une chaîne, et du sang pour bénédiction nuptiale. »

Et entre ses bras elle contemple le jeune homme; elle verse des larmes et se lamente sur son triste sort. Elle gémit comme une perdrix, elle pleure comme une tourterelle; et au jeune homme elle adresse ces paroles: « Si c'est ton intention de me répudier et de m'oublier, puisses-tu t'indigner en Turquie dans les fers! Puissé-je te voir au milieu des épées turques, entre les mains des Catalans! Puisse-t-on couper ta chair avec des glaives à deux tranchants! Que les Arabes te rencontrent, que les Maures te rejoignent, et que, au milieu d'une bande de Sarrazins, on te donne trois coups d'épée; que deux t'atteignent le cœur et le troisième, la cervelle; et qu'on retrouve tes cheveux dans l'écume de la mer. Et qu'alors je te vienne voir pour ma satisfaction, que j'assiste à tes funérailles et que mon cœur soit rafraîchi!»

Et, après avoir pleuré, après avoir gémi, voici ce qu'elle dit à ses voisines: « Écoutez, voisines mes compagnes, et vous, fillettes mes amies, apprenez ceci, ne vous reposez

καὶ σεῖς, κοράσια, ξεύρετε καὶ συνομήλισσαίς μου, ἀμέριμνα μὴν κάθεσθε, τὸν ὕπνον μὴν ὰγαπᾶτε, τὰ μεσημέρια κείτεστε, τὴν νύκταν ἀγρυπνᾶτε! Ταῦτα τὰ λόγια λέγω σας διὰ τὸ δικό μου βάρος, 160 διατί ὁ ὕπνος εἰς ἐμὲν ἦτον μεγάλος Χάρος.»

4.

ΆγΑπΑ με μέ τὴν καρδιάν καὶ μέ τὴν ὅρεξίν σου, διατί κ' έγώ φλογίζομαι διά την αντίληψίν σου. Έγω άγαπω τα κάλλη σου, ώσαν και την ζωήν μου, να σε φιλήσω δέν μπορώ, να σ αρνηθώ φοβούμαι. ς έχεις με γιλιομπέρδευτο σάν θάριν είς τὸ δίκτυ, καὶ δέν μπορῶ νὰ κοιμηθῶ ὅλ.ον τὸ μερονύκτι. ή άγάπη σου έναι τρυφερή σάν χόρτον είς λειβάδι, ώς ανθεί και πλέκεται το χόρτον ςτο λειβάδι. σφάζει και περιπλέκει με δέν ήμπορῶ ἀνασάνω, το άμμη έχει με πολλ' άσθενά, πάγω διά ν' άποθάνω. Πέρδικα μὲ χρυσὰ πτερά, τρυγόνα μὲ τὸ διᾶμα, καὶ σιγαλοπερπάτητη, καὶ τέντα φουντωμένη, σὰν βρύσι εἶν' τὰ κάλλη σου, σὰν μῆλο εἰς περιβόλι, τὰ ἔμμορφά σου τὰ μαλλιὰ φραγμὸς ςτὸ περιβόλι. 15 κὴ όποῦ πατήση τὸν φραγμὸν, ᾶς 'σέθη εἰς περιβόλι, κή ας πέση ν' αποκοιμηθή είς έμμορφαις αγκάλαις, κή αν θυμηθή παράδεισον παρά δ' έκει να τε έλθη. Παράδεισος εγίνεσουν, και 'πεθυμῶ σ', αὐθέντρα, νὰ πιάσω ἐκ τὰ φύλλα σου, νὰ φάγω ἐκ τὸν καρπόν σου, 20 νὰ πιῶ κὴ ἀπὸ τὴν βρύσιν σου νὰ δροσιστῆ καρδιά μου.

<sup>156.</sup> ξεύρεται. — 157. ἀγαπάται. — 158. ἀγρυπνάται. IV. Vers 2. καὶ γώ.—13. μῆλω.— 15. καί . πατίσει . ᾶς ἐβη.— 16. καί. — 17. καί. — 20. καί.

pas sans précaution, n'aimez pas le sommeil, couchez-vous à midi, veillez la nuit. Si je vous parle de la sorte, c'est que j'ai été moi-même victime de mon imprudence, le sommeil a été pour moi pire que la mort.»

## IV.

AIME-MOI avec cœur et avec passion, car, moi, je brûle de te posséder. Moi, j'aime tes charmes comme ma propre vie; je ne puis te baiser, je crains de renoncer à toi. m'as entouré de mille lacs comme un poisson dans un filet, et je ne puis dormir ni nuit ni jour. Ton amour est tendre comme l'herbe de la prairie, comme l'herbe des prés qui fleurit et s'enlace en guirlandes. [Ton amour] me tue, il m'enserre et je ne puis respirer, mais je souffre cruellement et je sens que je vais mourir. Ô ma perdrix aux ailes d'or, gracieuse tourterelle à la démarche tranquille, tente gonflée [par la brise], tu es belle comme une fontaine, comme une pomme dans un jardin, et tes beaux cheveux sont comme la clôture de ce jardin. Que celui qui foulera aux pieds la clôture entre dans le jardin, qu'il se couche et s'endorme entre tes beaux bras et, s'il songe au paradis, que ce soit près de toi. Tu es devenue [à mes yeux] un jardin 1), et je désire te posséder, ô ma maîtresse, cueillir de tes feuilles, manger de tes fruits, et boire à ta fontaine pour rafraîchir mon cœur.

<sup>1)</sup> PARADISOS signifie à la fois jardin et paradis. Il y a dans le grec un jeu de mots qu'il est impossible de faire passer en français.

'ΛΛΛΟίΜΟΝΟΝ, ποιός μάστορης, ποιός ήτον δ ζωγράφος που ξκατσε καὶ πλούμισε [τὴν ἰδικήν σου εἰκόνα]; Κὰνένα ψέμα δέν ξποικεν 'ς ὅλο σου τὸ κορμάκι· ξχεις καὶ χείλη κόκκινα, ξχεις καὶ μάτια μαῦρα, ξχεις καὶ τὰ ματόφουδα μαῦρα ώσὰν γαϊτάνι.

6.

'Απάντησα την άγαπω άπό λουτρόν λουσμένη,
κὴ ἀπάντησά την κ' ἔρχετον μέσα ετό σταυροδρόμι·
κ' εἶπα· ματάκια, ἰδέτε την· χείλη, φιλήσετέ την·
χέρια, περιλαμπώσετε· κορμὶ, πεθύμησέ την·
5 καὶ πάλιν ξαναλέγω το · ἄφησ' καὶ ᾶς παγαίνη·
έχει κὴ ὁ χρόνος κὴ ὅρματα κ' ἔχει ὁ καιρὸς ἡμέρας,
νὰ κατατάξουν οἱ ἐχθροὶ καὶ τότε νὰ φιλοῦμε.

7.

'Απήτις ἀνεντράνισα τὰ 'ρωτικά σου κάλλη,
τὸ πρόσωπόν σου τὸ ἔμμορφον, τ' ὡρηόν σου τὸ κεφάλι,
ὁ νοῦς μου βιάζει με, ὡρηὰ, νὰ 'πὰ καὶ νὰ 'παινέσω,
τὰ κάλλη καὶ ταῖς ἐμμορφιαῖς ταῖς ἔχεις νὰ φουμίσω·
5 γαϊτανοφούδα καὶ ώρηὰ καὶ μαρμαροτραχήλα,
τὰ χείλη σου εἶναι κόκκινα, λάμπουν τὰ δυό σου μῆλα,

V. Vers 2. ὁποῦ. — 3. εἰς.
VI. Vers 2. καί. — 6. καὶ . καί ὁρματα (?) καὶ . ἡμέραν.
VII. Vers 1. ἐρωτικά. — 2. τὸ ἔμορφον . ὡραῖον. — 3. ὡραία . εἰπῶ. — 4. ἐμορφιαῖς. — 5. ὡραία.

## V.

HÉLAS! quel artiste, quel peintre s'est assis et a exécuté ton image? Dans tout ton joli petit corps il n'y a pas le moindre défaut. Tu as les lèvres rouges, tu as les yeux noirs, et tu as les sourcils noirs comme une ganse.

## VI.

J'AI rencontré ma bien-aimée qui sortait du bain; je l'ai rencontrée qui venait au milieu du carrefour, et j'ai dit: « Mes yeux, contemplez-la; mes lèvres, baisez-la; mes mains, étreignez-la; mon cœur, désire-la. » Mais, par contre, je dis ceci: « Laisse-la aller. L'année a des époques et la saison des jours où les ennemis font la paix, et où alors nous pouvons aimer. »

## VII.

DEPUIS que j'ai vu tes amoureux appas, ton charmant visage, ta jolie tête, mon esprit m'oblige, ô ma belle, à chanter tes louanges, à célébrer les beautés et les charmes que tu possèdes. Tu as des sourcils comme une ganse, tu es belle, ton cou est blanc comme le marbre, tes lèvres sont rouges, et brillantes sont les pommettes de tes deux

ἔχεις ματίτσια ἔμμορφα, ώρηὰ, ζωγραφισμένα,
 καὶ κυματίζουν ἔμμορφα καὶ σφάζουσιν ἐμένα,
 ἔχεις πανώρηαν ἡλικιὰν, βασιλικοὺς ἀέρες,
 κ' οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν τὴν ἐμμορφιάν σα ἡφέραν.

8.

'Απ' όλαι; ταῖς εὐγενικαῖς 
ἢξεύρω μιὰν παγῶνα,
ποῦ ἔχει χείλη κόκκινα
κη οὐδἐν μὲ δίδει τὸ ψιλί:
5 ὁ λογισμός της ἔχει το,
κ' ἐντρέπεται νὰ μὲ τὸ 'πῆ.
Θέλω νὰ 'πῶ τοὺς ἔρωτες
διὰ νὰ μὲ πάρουν τὴν αὐγὴν,
νὰ μὲ διαβάσουν ἀπ' ἐκεῖ
10 ἀπὸ τὴν πόρταν τῆς ὡρηᾶς,
νὰ τῆς εἰποῦν τὰ μ' ἔποικεν,
κὴ οὐδὲν μ' ἐλεημονήθηκεν.

9.

'ΑΣΠΡΟ, λεπτό τριαντάψυλλον, ταῖς νύκταις πῶς κοιμᾶσαι; μὲ ταῖς ἀγκάλαις ἀνοικταῖς, κ' ἐμένα δὲν θυμᾶσαι, καὶ τὴν ψυχὴν πῶς τιμωρεῖς ποσῶς δὲν τὴν θυμᾶσαι;

7. ἔμορφα. ὡραία. — 8. ἔμορφα. — 9. πανώριαν. — 10. και.

VIII. Vers 3. ὁποῦ. — 4. καί. — 5. ἀλήθεια ὁ. — 6. καὶ ντρέπεται . ἡπεῖ. — 7. ἡπῶ. — 10. ὁρίας. — 11. ἡποῦν. —

IX. Vers 2. ανηκταῖς καὶ μένα:

joues. Tes yeux sont beaux, charmants, faits au pinceau, et ils me dardent des regards assassins. Tu as une taille ravissante, des airs de reine, et les anges du ciel t'ont apporté la beauté.

## VIII.

DE toutes ces nobles filles j'en connais une [belle comme une] paonne; elle a des lèvres rouges et ne me donne pas un baiser, qui est dans sa pensée, mais qu'elle a honte de m'avouer. Je veux dire aux Amours de me prendre à l'aurore et de me faire passer par la porte de la belle, pour lui dire ce qu'elle m'a fait [souffrir] sans avoir pitié de moi.

## IX.

BLANCHE petite rose, comment dors-tu la nuit? Est-ce avec les bras ouverts et sans penser à moi? Est-il donc possible que tu ne songes aucunement que tu tourmentes mon âme?

ΆΣΠΡΟ μετάξι γαρμίζυ, χρυσάφι ἀπὸ τὴν Πόλιν,
καὶ σύρμα ἀπὸ τὸν Γαλατᾶν, τί μου εἴσαι χολιασμένη;
Θαρρεῖ; γιὰ δέν σὲ χαιρετῶ, γιὰ δέν σοῦ συντυχαίνω,
γιὰ δέν φιλῶ τὰ χείλη σου, θαρρεῖ; κακιὰν σοῦ θέλω;
Μέσα ἡ καρδιά μου σὰ ἀγαπᾶ, τὰ χείλη μου σὰ ψέγουν,
κὴ ὁ λογισμός μου λέγει μου · « Χριστέ μου, νὰ σὰ ἐφίλουν!»

#### II.

« Αγθέντη, πρίν φιλήσης με καί πρίν με περιλάμπης,

τά στενορύμνια σ' έγιωμαν, ή αὐλαῖς δέν σ' έγωροῦσαν, κὴ ἀφ' ὧν έποῖσες τἄθελες καὶ τὰ πολλά 'πεθύμας, έγίνης κύρκας πέπανος κ' έγίνης διωματάρης, 5 κ' έγίνης ἀκατάδεκτος, διαβαίνεις ἀπ' όμπρός μου, διαβαίνεις, δέν μᾶς χαιρετᾶς καὶ δέν μᾶς συντυχαίνεις, εἰς ἀκριβειὰ μ' ἐφίλησες καὶ 'ς εὐθηνιὰ μ' ἀφῆσες, καὶ 'γὼ τὸν θεὸν παρακαλῶ πάλε ἀκριβειὰ νὰ γένη,

νάρθη καιρός καὶ 'πεθυμιὰ ὡς διὰ νὰ μὲ γυρέψης,

10 κ' ἐγώ νὰ κενοδόξησα νὰ μοῦ φανῆ δὲν σ' εἶδα.»

— Κὴ ὡς τ' ἤκουσεν ὁ νιούτσικος κὴ ὡς τὸ πληροφορεύθη,

ἡπῆρ' ὀξὸν κὴ ὀξόβεργα, ςτὴν βρύσιν κατηβαίνει

καὶ ἔστησεν τὰ 'ξόβεργα τριγύρου ἀπὸ τὴν βρύσιν,

κὴ ἀπέρασεν ἡ πέρδικα νὰ πάη εἰς τὴν βρύσιν,

Χ. Vers 1. ἄσπρω μετάξη γαριμίζη χρυσάφη. — 5. σαγαπάη. — 6. καὶ ὁλόγῦμος.

XI. Vers 3. καὶ . τὰ ἤθελες. — 4. καὶ γίνης. — 5. καὶ γίνης. — 7. ἐφθηνιά. — 8. καὶ γώ . πάλαι. — 10. καὶ γώ. — 11. καὶ . καί. — 12. ἡπῆρε . καί. — 14. καί.

## X.

Soie blanche et cramoisie, or de Constantinople, laiton de Galata, pourquoi es-tu fâchée contre moi? Crois-tu, parce que je ne te salue pas, parce que je ne te parle pas, parce que je ne baise pas tes lèvres, crois-tu que je te veux du mal? Au fond de mon cœur je t'aime; mes lèvres te blâment, mais dans ma pensée je me dis: « Ô Christ, que je voudrais l'embrasser! »

## XI.

« SEIGNEUR, avant de m'avoir baisée, avant de m'avoir serrée dans tes bras, les ruelles étaient pleines de ta personne et les cours ne pouvaient te contenir; mais, depuis que tu as fait ce que tu voulais et ce que tu désirais tant, tu es devenu comme un dindon fat et dédaigneux, tu es devenu prétentieux et inabordable; tu passes devant moi, tu passes sans me saluer, sans m'adresser la parole. Dans la cherté tu m'as baisée et dans le bon marché tu m'as abandonnée; et moi, je prie Dieu que la cherté revienne encore, et que tu me recherches et que tu me désires, et alors je serai orgueilleuse à mon tour et je ferai semblant de ne t'avoir jamais vu.» — Et, quand le jeune homme l'eut entendue, lorsqu'il fut informé de cela, il prit de la glu et des gluaux et descendit à la fontaine. Là, il pose ses gluaux autour de la source, et la perdrix passa pour aller à la source et elle se colla et

15 κ' ἐκόλλησε ςτὰ 'ξόβεργα καὶ μυριοεμπέρδευσάν την, κὴ ἀνάμεσα ςτὰ 'ξόβεργα τέτοιον τὸν λόγον λέγει·
«Ξεμπέρδευσέ μ', αὐβέντη μου, τώρα ἡ ψυχή μου βγαίνει.»
— Κὴ ἀπῆτις τὴν ἀπόλυσεν, τοῦ νεώτερου ἐλάλει·
«Δὲν εἴσαι σὺ ἄξιος νὰ φιλῆς πέρδικα πλουμισμένη,
20 ἀμμ' εἴσαι ἄξιος νὰ φιλῆς κουροῦνα μαυρισμένη,
ποῦ εἶν' τ' αὐγά της μελανὰ καὶ τὰ πουλιά της μαῦρα.»

#### I2.

'ΑΦ' ὧν ἐστήθη ὁ οὐρανὸς, κ' ἐθεμελιώθη ὁ κόσμος, κ' ἐπεριφράθη θάλασσα τὸ γῦρο μὲ τὸν ἄμμον, ἔκτοτε, κόρη, σ' ἀγαπῶ κὴ ἀκόμη δὲν σὲ τὧπα.

## 13.

ΈΔΕ πιττάκιν ὁ οὐρανὸς κ' ἔδε γράμματα τ' ἄστρη, κ' ἔδε φαρμακοπίττακα τἄχει καρδιά μου ἀπέσω, ἀνάγνωθά τα κ' ἔτρεχαν τὰ δάκρυα έξ ἐμένα, τὰ δάκρυα μου γὰρ ἔποισα μελάνι διὰ νὰ γράψω, 5 καὶ τ' ἀκριοδακτυλίτσα μου νἄποισα τὸ κοντύλι, καὶ νἄκατσα καὶ νἄγραψα ταῖς ἀνυπόληψές σου, ὡς κομπωτὴς καὶ 'πίβουλος ὁποῦ 'σουν εἰς ἐμένα, πῶ κόμπωσες κ' ἐφίλησες καὶ ὕστερα μ' ἐφῆκες.

καί. — 17. ηὐγαίνει. — 18. καί. — 21. ὁποῦ ἢν. μελενά
 XII. Vers 1. ὅν. καὶ θεμελιώθη. — 2. καὶ περιφράθη. —
 σέ. καί.

XIII. Vers 1. καίδε.— 2. καίδε.— 3. καίτρεχαν.— 5. τὰ ἀκριοδακτυλίτζα. κουτήλι.— 6. νἄκατζα.— 8. ποκόμπωσες καὶ φοίλησες.

s'enchevêtra au milieu des gluaux, et alors elle dit ces paroles: « Débarrasse-moi, seigneur, car mon âme va s'envoler. » — Et, quand le jeune homme l'eut délivrée, elle lui disait: « Tu es indigne de baiser une perdrix au beau plumage, tu ne mérites que baiser une noire corneille, dont les œufs sont noirs et noirs les poussins. »

#### XII.

DEPUIS que le ciel est créé, le monde assis sur ses bases et la mer entourée d'une ceinture de sables, depuis lors, ô jeune fille, je t'aime et cependant je ne te l'ai point dit encore.

#### XIII.

LE ciel est un billet, les astres sont des lettres; et, ce billet empoisonné que je porte dans mon cœur, je l'ai lu et mes larmes ont coulé. De mes pleurs j'ai fait de l'encre pour écrire, du bout de mes doigts j'ai fait une plume; et je me suis assise et j'ai écrit tes manques d'égards, tes mensonges, tes fourberies, et j'ai écrit que tu m'as séduite, que tu m'as baisée et qu'ensuite tu m'as abandonnée.

Εί ΔΑ δένδρο είς περιβόλι, καὶ ςτὴν ρίζαν είχεν κλῶνον, καὶ ςτὴν κλῶνον είχε κλίνη, καὶ ςτὴν κλῶνον είχε κλίνη, καὶ ςτὴν κλίνην κεῖται κόρη 5 μὲ τὸ ξέχρυσο φουστάνι, μὲ τ' ὁλόχρυσο ἰνάχλι· κ' ἔκρουεν ἄνεμος τὸν δένδρον, κ' ἐψιθύριζαν τὰ φύλλα, κ' ἐπαινοῦσάν την τὴν κόρη.

10 « ᾿ Αγαπᾶς με κὴ ἀγαπῶ σε, καὶ φιλὶν οὐδὲν μὲ δίδεις, καὶ τὸ τὶ πικριὰν πανθάνω!»

15.

Εἶχα μιὰν ἡμέρα σκόλη,
καὶ ἐμπῆκα ςτὸ περβόλι,
κ' ηὖρα μιὰ γλυκοῦσσα κόρη,
κ' εἶπά της · «Νὰ ζήσης, κόρη,
5 ποῖσέ με κ' ἐμένα φίλον,
ἢ μὲ μῆλο ἢ μ' ἀπίδι,
ἢ μὲ τὰ γλυκά σου χείλη.»

XIV. Vers 7. καί κρουεν. — 9. καὶ πενούσαν. — 10. καί. XV. Vers 2. καὶ μπίκα. — 5. καὶ μένα. — 6. μύλο.

## XIV.

J'AI vu un arbre dans le jardin, et à la racine il y avait un rameau, et à ce rameau un lit était suspendu, et dans ce lit reposait une jeune fille avec une robe brochée d'or et un *inachli* d'or massif. Le vent frappait l'arbre, et le feuillage par son murmure célébrait les louanges de la jouvencelle. «Tu m'aimes et je t'aime, [disait-il], et tu ne me donnes pas un baiser; aussi de quelle amertume suis-je abreuvé!»

## XV.

J'EUS un jour de congé, j'entrai dans le jardin et j'y trouvai une douce jeune fille. Je lui dis: « Si Dieu t'est en aide, jeune fille, fais-moi ton ami, ou avec une pomme, ou avec une poire, ou avec tes douces lèvres. »

# 'H NIOTH. -

Έλλτε πάντες, άδελφοί, τὴν νιότη ἄς τὴν χαροῦμε, ὅτι ἔρθει θέλει καὶ καιρὸς νὰ τὴν ἀναιζητοῦμε. ὅ νιότη πολυζήλευτη καὶ ζητημένοι χρόνοι, πῶς δἐν τηρᾶτε τὸ θεριὸ ὁποῦ μᾶς ἀναμένει; τὰ θάνατε πρικύτατε, ὁποῦ τοὺς νιοὺς σκοτόνεις, καὶ τὰ κοράσια τὰ ἔμμορφα ἐσὺ τὰ θανατόνεις! ΤΩ νιότη, ὅταν σἐ θυμηθῶ πῶς μέλλει νὰ σὲ χάσω, ὁράσοω καὶ μὲ τὰ τέσσαρα νὰ σώσω νὰ σὲ πιάσω.

## 17.

\*Ενατα, δός με λογισμόν καὶ γνῶσι τί νὰ ποίσω, κὴ ἄν μοῦ τὴν κάμης, \*Ερωτα, τὴν χάριν τὴν γυρεύω, δοῦλός σου νὰ ἦμαι πάντοτε, καὶ εἴ τι μὲ 'πῆς παγαίνω.

## 18.

«Ές οὐρανὲ μὲ τὰ ψηφιὰ, κάμπε μὲ τὰ λουλούδια, θάλασσα μὲ τὰ κύματα καὶ λίμνη μὲ τὰ ψάρια, μὴν εἴδετε τὴν ἀγαπῶ, τὴν πολυπόθητήν μου;» «Θχι, καλέ, μὰ τὸν Χριστὸν, μὰ τὴν θεότητά μου, 5 καὶ μὰ τὸν παντοκράτορα τὸν τρέμει γῆς κὴ ὁ κόσμος.»

XVI. Vers 1. ελάται πάντες καί . νειότη . χαροῦμαι. — 2. ἀνεζητοῦμαι. — 5. νειούς. — 6. θανατώνεις. — 7. νειότη.

XVII. Vers 2. καί. — 3. ήτι . νὰ γένω.

XVIII. Vers 1. M. Wagner me fait sur ce vers la judicieuse observation que voici: Ο ούρανὸς αὐτὸς εἶναι ΘΕΟΣ, διότι λέγει «μὰ τὴν θεότητά μου», κατὰ τὸ χειρόγραφον. — 2. λύμνη. — 3. μήνα ζδετε. — 5. καί.

## XVI.

# LA JEUNESSE.

VENEZ tous, mes frères, jouissons de la jeunesse, car il viendra un temps où nous la redemanderons. Ô jeunesse tant enviée, années tant recherchées, comment ne voyez-vous pas le monstre qui vous attend? Ô mort très-amère, c'est toi qui tues les jeunes gens et moissonnes les jeunes filles. Ô jeunesse, quand je songe que je dois te perdre, je m'emploie tout entier pour arriver à te posséder.

## XVII.

AMOUR, inspire-moi, fais-moi connaître ce que je dois faire; et, si tu m'accordes, ô Amour, la grâce que je te demande, je suis à jamais ton esclave et prêt à exécuter tes ordres.

#### XVIII.

«CIEL semé d'étoiles, campagne émaillée de fleurs, flots de la mer, poissons des étangs, n'avez-vous pas vu celle que j'aime, celle que je désire tant?» — «Non, mon bon, par le Christ, par ma divinité, par le Tout-Puissant, devant qui tremblent la terre et le monde [nous ne l'avons point vue].»

Έψες ἐπερνοδιάβαινα, κόρη, ἐκ τὴν γειτονιά σου, κ' ἡ γειτονιά σου μ' ἤννοιωσεν, καὶ σύ, κόρη, ἐκοιμάσουν ἤταν τὰ στήθη σου ἀνοικτὰ, φέγγουν με σὰν φεγγάρι, ἐβγαίνει κ' ἐκ τὰ χείλη σου ἤλιος μὲ ταῖς ἀκτίναις ταὶ τ' ἔναι τοῦτ' ὁπὤπαθα σίντα σὲ 'δῶ νὰ τρέμω; Έτσι τρέμ' ἡ καρδίτσα μου σὰν τῆς καρυᾶς τὸ ψύλλο καὶ τ' ὤμορφό σου τὸ κορμὶ νὰ μὴ μὲ τὤχες δείξει!. ὅτι, ἀφ' ὧν μὲ τὤδειξες, ἔχω μεγάλην θλίψι καρδιάν ἔχω σὰν τὸ κερίν, καίγεται διὰ σένα, ιο καὶ μάτια σὰν τὸ σύννεφον καὶ κλαῖν διὰτ ἐσένα κὴ ὰν μ' ὀργιστῆ κ' ἡ τύχη μου καὶ χάσω σε καὶ σένα, ὥστε νὰ ζῶ, νὰ φαίνωμαι νὰ καίγωμαι διὰ σένα.

#### 20.

Ζαχάρι, μέλι καὶ δροσιὰ ἕναι τ' ἀνάβλεμμά σου, βέργα χρυσὴ χλημυδωτὴ φαίνεται ἡ ἔλικιά σου δὲν ἕν' τοῦτο πολὺ 'ς ἐμἐν, σίντα σὲ 'δῶ νὰ τρέμω, δὲν ἕν' ὅτι φοβοῦμαί σε, ἀμμὴ ἕναι ὅτι ἀγαπῶ σε 5 καὶ κάμε τρόπο, λυγερὴ, γέλα τοὺς ἐδικούς σου, ἔχε κ' ἐμἐν τὴν ἕννοιαν σου τοῦ σκλάβου τἔ δικῦ σου θυμήσου με κῃ ᾶς ἕν' γουργὸ, ὧ γλυκοσυνοδιά μου, δρόσισε τὴν καρδοῦλά μου καὶ δός μου τὴν ὑγειάν σε.

XIX. Vers 1 et 2. Le texte de ces deux vers se retrouve isolément à un autre endroit du manuscrit. Ils figureront donc de nouveau plus loin, parmi les distiques. — 2. καί. μὲ ἤνοσεν. — 3. ἀνικτὰ φέγκουν. φεγκάρι. — 4. εὐγένη καί. χύλη. ἀκτίνες. — 5. τένε τοῦτο ὁπόπαθα. — 6. ἔτζι. καρδίτζα. — 7. ὅμορφο. τόχες δίξη. — 8. ὅν. τόδιξες. βλίψη. — 11. καί. καί. ΧΧ. Vers 2. χλυμιδωτή. — 3. σύντασσε ἢδώνα. — 4. ἔναι.

žve. — 7. KI.

## XIX.

HIER je suis passé dans ton voisinage, jeune fille; tes voisins m'ont aperçu, et toi, jouvencelle, tu dormais. Ton sein était découvert et brillait comme la lune, et de tes lèvres émergeait le soleil avec ses rayons. Et qu'est-ce donc que j'éprouve que je tremble quand je te vois, et que mon cœur palpite comme la feuille du noyer? Plût au ciel que tu ne m'eusses jamais laissé voir ton beau corps, car, depuis que tu me l'as montré, j'ai un grand tourment; mon cœur est comme un cierge, il brûle pour toi; mes yeux comme un nuage, ils pleurent pour toi. Et, si le sort en courroux te ravit à mon amour, je veux que toute ma vie on me voie brûler pour toi.

## XX.

Ton regard est sucre, miel et rosée, et ta taille svelte est semblable à un rameau d'or. Il n'y a rien de surprenant si je tremble quand je te vois, ce n'est pas que je te craigne, mais c'est que je t'aime; fais en sorte, jeune fille, de te rire de tes proches et de prendre souci de moi qui suis ton esclave. Souviens-toi de moi et que cela soit promptement, ô ma douce compagne, rafraîchis mon pauvre cœur et donne-moi [tes souhaits de] santé.

Η ΑΓΑΠΗ πρώτη ἔτυχε περίσεια ν' ἀγαπάται, κὴ ὁπ' ἀγαπήση δεύτερο τῆς πρώτης δέν θυμάται.

'Ο νεὸς ἀπηλογήθηκε, τῆς κόρης συντυχαίνει·

«''Οσαις θωροῦν τὰ μάτια μου, πιστεύεις ὅτι ἀγαπῶ ταις; 
ἐσ' εἶσαι φῶς καὶ μάτια μου, ταῖς περισσαῖς γελῶ ταις·
ἐσ' εἶσαι καὶ τὰ μάτια μου, ἐσ' εἶσαι κ' ἡ ψυχή μου, 
καὶ 'σένα θέλω νὰ θωρῶ παρ' ἄνθρωπον τοῦ κόσμου.»

22.

Κτρλ δαμασκηνόχειλη και λιγνοπουγουνάτη, 
δαυμάζομαι σταν περπατής τὰ δένδρη δέν ἀδοῦσι.
Τὰ μήλα, τὰ δαμάσκηνα, τὰ κίτρα, τὰ νεράντσια, 
ἀπὸ τοὺς κλώνους κρέμονται, τὴν ήδονὴν κερδίζουν 
5 ἀλλὰ, ποῦ κρέμομαι ἀπὸ σέν, τίποτε οὐ κερδίζω, 
εἰ μὴ ματίτσια θλιβερὰ, καρδιὰ κατακαϋμένη.
Συκοφαντοῦν καὶ λέγουν με ὅτι ἀγαπῶ σε, αὐθέντρια, 
καὶ 'γὼ ἀρνειούμουν κ' ἔλεγα ἐτοῦτον γὰρ τὸν λόγον 
«'Όχι, μὰ τὸν ἀρχάγγελον, μὰ τὴν Χριστιανοσύνην, 
10 ἀλήθεια, τὴν καλὴν τὴν νιὰν διαβαίνω, χαιρετῶ την, 
κἢ, ὅταν τὴν εὕρω εἰς μοναξιὰν, σκύπτω, γλυκοφιλῶ την.»

23.

Μα τ' ἄστρη, μὰ τὸν οὐρανὸν, μὰ τῆς ἀγάπης τὸν καϋμὸν, ἡ μάννα δὲν παιδεύει υίὸν σὰν τῆς ἀγάπης τὸν καϋμόν.

XXI. Vers 2. καί. — 6. καί. XXII. Vers 3. νεράντζια. — 8. καί λ.εγα. — 10. νειάν. — 11. καί. XXIII. Vers 1. ἄστροι.

## XXI.

On aime excessivement dans un premier amour, mais celui qui aime pour la seconde fois ne se souvient plus de sa première affection. Le jeune homme répondit à la jeune fille, il lui dit: « Crois-tu que j'aime toutes celles que voient mes yeux? C'est toi qui es la lumière de mes yeux; toutes les autres, je me moque d'elles; c'est toi [la prunelle] de mes yeux, c'est toi qui es mon âme, et je ne veux voir personne au monde autre que toi. »

## XXII.

Ô MA maîtresse aux lèvres veloutées comme la prune, au menton ovale, je m'étonne que les arbres ne fleurissent pas quand tu marches. Pommes, prunes, coings, oranges, sont heureux d'être suspendus à leurs rameaux; mais moi, qui suis suspendu à toi, je n'en retire aucun profit, si ce n'est des yeux endoloris, un cœur attristé. On me calomnie et on dit que je t'aime, ô ma maîtresse, et moi je le nie et je réponds ceci: « Non, par l'archange, par la chrétienté; la vérité, c'est que, quand je passe, je salue la belle jouvencelle, et que, quand je la trouve dans un lieu solitaire, je me penche vers elle et lui donne un doux baiser.»

## XXIII.

JE le jure par les étoiles, par le ciel, par les chagrins d'amour, le châtiment qu'une mère inflige à son fils n'approche pas des peines d'amour.

Μλ τὸν Χριστὸν ποῦ ἔκαμε τὸν οὐρανὸν μὲ πέννα, τὴν γῆν δὲ καὶ τὴν θάλασσαν ἐποῖκεν χωρισμένη, αὐτὸς νὰ δώση τὴν βουλὴν νὰ 'πῆς καλὸν διὰ μένα: λοιπὸν, ᾶν τὸ ὁρέγεσαι, λυπήσου με, ἀφέντρια, εἰς τὴν ἀγάπην τὴν πολλὴν τὴν ἔχω ἐγὼ σὲ σέναν, καὶ συγγενούς καὶ φίλους μου ὅλους τοὺς ἀπαρνοῦμαι.

25.

Μαῖνα εῖν τὰ μάτια σου γιὸν τὴν ἐληὰν, κόκκινα τὰ χείλη σου σὰν τὸ βαρζί, τρέμει κ΄ ἡ καρδοῦλά μου σὰν τὸ βεργί.

26.

# ΤΗΣ ΆΓΑΠΗΤΙΚΗΣ ΤΑ ΚΑΛΛΗ

'Ο ἔρωτας ἀπόκρινεν κ΄ ἦρθε κ΄ ἐσύντυχέ μου,
κὴ ἀπὸ τὴν κρίσιν ποὖκρινεν ἀπαντοχὴ δοῶκέ μου·
λέγει μου· «᾿Αν τὴν χώρησες εἰς τὴν καρδιάν σου μέσα,
τὸ ψθαίσιμο δέν ἤτονε ἀπ΄ αὖτην τὴν κουρτέσα·
5 καὶ μίλειε της καὶ λέγε της · αὐτήνη ἀγαπᾳ σε,
κὴ ἀπὸ τὸν πόθον της ἐσὸ ποτὲ μηδὲν λυπᾶσαι,
μόνον μὲ λόγια, μὲ χαραῖς, καὶ μὲ ἀκροστιχίδες,
τὰ κάλλη της νὰ τὰ παινᾶς ποῦ λάμπουν σὰν ἀκτίδες.»

XXIV. Vers 1. ὁποῦ. — 3. νὰ δὸ τήν. — 4. λοιπόν, ἀφέντρια, λυπήσον με, αν ὁρέσαι. — 5. τὴν ἐχορέγησέ σε. — 6. ἀπαρνοῦμε. XXV. Vers 1. ἦν. — 3. καί.

XXVI. Vers 1. καὶ τύντυχε. — 2. καί ὁποῦ. — 3. Au lieu de εἰς le Ms. donne ἐκ. — 5. ἀγαπάη. — 6. καί. — 8. πενᾶς.

#### XXIV.

PUISSE le Christ qui a fait le ciel avec un pinceau, et créé séparément la terre et la mer, t'inspirer la pensée de me dire une bonne parole! Si donc tu le veux bien, ô ma maîtresse, aie compassion de l'immense amour que je te porte, et, [pour toi,] j'abandonne tous mes parents et mes amis.

#### XXV.

TES yeux sont noirs comme l'olive, tes lèvres rouges comme le corail, et mon cœur tremble comme un frêle rameau.

#### XXVI.

## LES BEAUTÉS DE LA BIEN-AIMÉE.

L'AMOUR me répondit et vint me parler, et la décision qu'il me donna me fit concevoir de l'espérance. Il me dit: « Ce n'est pas la faute de la jeune fille, si tu lui as donné place dans ton cœur. Elle t'aime, et toi ne t'afflige jamais à cause de son amour, mais parle-lui, adresse-lui la parole; et, avec de douces et gracieuses expressions, avec des acrostiches, fais l'éloge de ses charmes qui brillent comme des rayons. »

- «Κυρά μου, θέργα τῆς μηλιᾶς, τῆς δάψνης τὸ κλωνάρι,
 τῆς ματσουράνας τὴν κορψὴ, καλοῦ θαρσάμου ρίζα,
 ἔχεις τὴν κεφαλὴν χρυσὴν καὶ τὰ μαλλιὰ μετάξιν,
 ξανθὰ, πολλὰ κ' ἐπίσγουρα, πλεμμένα μὲ τὴν τάξιν.
 Τὰ μάτια σου εἶν ἔμμορψα, μαῦρα ὡς τὸ μελάνι,
 τὰ ψρύδια σου εἶναι στιαστὰ, ὁμοιάζουν σὰν γαϊτάνι,
 ἡ μύτη σου ἕναι τορνευτὴ, μασουροκονδυλάτη,
 τὰ δόντια πυκνοψύτευτα ὡς τὸ μαργαριτάρι
 εἶσαι καὶ λακκοπούγουνη καὶ θεργοαναλεμμένη,
 ἀπὸ τὰ νύχια ςτὴν κορψὴ ἔχω σ' ἐπαινεμένη.»

27.

"Οντε με λάχη να ίδω και δεν σε συντυχαίνω, ἀναστενάζω ἀπό καρδιᾶς [και λέγω τὰ τοιαῦτα]· «Κάλλιος εν' ὁ θάνατος παρὰ ζωὴ σε μένα· και τί τὴν θέλω τὴν ζωὴ τὴν ἀγανακτισμένη, 5 νἄχω θλιμμένο τὸ κορμὶ και τὴν ψυχὴ χαϊμένη;»

28.

Ο Υρακός είσαι, καρδιά μου, καὶ τὰ μάτια σου φεγγάρι, καὶ τὰ φρύδια σου δοξάρι, κ' έδοξέψασιν τὸν νοῦν μου.

9. μιλιάς. — 11. μετάξη. — 12. καὶ πίσγουρα. — 13. ἔμορφα. — 18. εἰς . σεπευεμένη.

XXVII. Vers 3. ἔνε . θάνατε. XXVIII. Vers 4. καὶ δοξέψασιν. «Ô ma maîtresse, branche de pommier, rameau de laurier, cime de marjolaine, excellente racine de baume, tu as une tête d'or et des cheveux de soie, touffus, bouclés et nattés avec symétrie; tes beaux yeux sont noirs comme l'encre, tes sourcils déliés, pareils à une ganse; ton nez est bien fait et élégamment effilé, tes dents serrées et enchâssées comme des perles; tu as une fossette au menton et tu es élancée comme un rameau. Depuis les pieds jusqu'à la tête j'ai fait ton éloge. »

#### XXVII.

QUAND il m'arrive de te voir sans te parler, je gémis du fond du cœur et je dis ceci: «La mort est pour moi préférable à la vie; et qu'ai-je besoin de cette misérable existence, où mon corps est dans l'affliction et mon âme dans la tristesse?»

#### XXVIII.

Tu es le ciel, mon cœur; tes yeux sont la lune, tes sourcils l'arc-en-ciel, et ils ont transpercé mon âme.

Παραιθυρίτεια μ' άργυρά, άργυροκοσμημένα, εἰπέτε τῆς κυράτσας [σας] νὰ βγῆ νὰ τῆς συντύχω. ἀλλοίμονον ἐβράδυασε, παίρνει νὰ σκοτεινιάζη, τὰ παραιθύρια 'σφάλισαν τὴν ἡγαπῶ δέν εἶδα, 5 κ' εἶμαι θλιμμένος, τὸ 'λεεινὸ, καὶ παραπονεμένος.

#### 30.

ΠΑΡΑίΣΚΥΨΕ, ἄστρο τουρανού κὴ αύγερινε του πόθου, νὰ όῆς καρδιὰ τὴν τιμωρεῖς καὶ νεὸν τὸν βασανίζεις, καὶ νέον τὸν ἐμάρανεν ἡ ἐδική τὰ ἀγάπη.

#### 31.

XXIX. Vers 1. παρεθυρίτζια . άργυρογκοσμιμένα. — 2. είπέται . κυράτζας. — 3. εδράδιασε. — 4. παρεθύρια.

XXX. Vers 1. παρέσκυψε . τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀημεριμνέ. — 2. ἡδῆς. — 3. σου.

XXXI. Vers 2. μελαχροινή μιὰ θυγατέρα κόρη. — 3. νιψίδι καί. — 4. ήτον . καθέπτην ἐκράτη. — 9. καί. — 11. ἀροστῆς.

#### XXIX.

PETITES fenêtres argentées, fenêtres ornées d'argent, dites à votre maîtresse de sortir pour que je lui parle. Hélas! voici le soir, les ténèbres commencent, les fenêtres sont closes, je n'ai pas vu celle que j'aime, infortuné, et je suis dans la tristesse et le deuil.

#### XXX.

PENCHE-TOI, astre du ciel, [penche-toi], étoile matinale de l'amour, pour voir le cœur que tu châties, le jeune homme que tu tortures, la jeune homme que ton amour a flétri.

#### XXXI.

ΠῶΣ νὰ βαστάζω τὸν καιρόν, πῶς νὰ τόν ὑπομείνω, σὰν λείψω ἐκ τὸ πλάγι σου, πουλί μου ἡγαπημένο; πῶς νὰ γενῶ, ἀλλοίμονον, ἀπὸ τὰ γονικά μου, καὶ πόσην λάβραν καὶ πικριὰν ἔχουν τὰ σωθικά μου;

#### 33.

Σιτάρια εσπειρα ςτὴν γὴν καὶ ρύζιν εἰς τὸν ἄμμον, φιλὶ ςτὴν παραιποταμιὰν κ' ἐλαιὰν ςτὸ περιβόλι· καὶ τώρα ἤλθαν καὶ εἶπάν με· «Θερίζουν τὸ σιτάριν, καὶ τὴν ἐλαιὰν κλωνοκοποῦν καὶ τὸ φιλὶ τρυγοῦσιν.» 5 «᾿Αμε, φιλὶ, ςτ' ἀνάθεμα · κὴ, ἀγάπη, ποῦθεν ἤλθες; καὶ μὲ νὰ ζῆ ἡ νεότη μου, πάλε φιλὶν εὐρίσκω.»

#### 34.

Στού ε ούρανούς κὴ ἀν κρυβηθῆς, στῦ Ἡλιοῦ τὴν μάνι ἀν ἔμπης,

έγω τον θεόν παρακαλώ νύκτα και την ημέρα, ςτὰ σύννεφα κὴ ἀν πέτεσαι, ἐμένα νὰ θυμᾶσαι.

### 35∙

Σφάπε με με τὸ χέρι σου μπουρτὰ σφαγῶ ἀτός μου·
κ' ἐπάρε με καὶ θάψε με ςτὴν πόρταν ποῦ σεβαίνεις;
νὰ μὲ πατοῦν τὰ πόδια σου ὅταν ἐμπαινοβγαίνης,
καὶ τότε πάρε μάρμαρο καὶ τ' ὄνομά μου γράψε,

XXXIII. Vers 1. συτάρην έσπηρα . βήζην. — 2. φοιλή . καί. — 3. καί. — 4. έλέαν. — 5. καί. — 6. πάλαι. XXXIV. Vers 1. καί . μάναν έμπης. — 3. καί.

XXXV. Vers 1. χαίρει . ἀτοί. — 3. ἐμπαινιεθγαίνης. — 4. ἔπαρε.

#### XXXII.

COMMENT endurer, comment supporter le temps lorsque je ne serai plus à tes côtés, mon oiseau chéri? Mais hélas! comment me séparer de mes parents? Ah! qu'ils sont amers les chagrins qui consument mon cœur!

#### XXXIII.

J'AI semé du blé en terre et du riz dans le sable, des baisers sur le bord du fleuve et un olivier dans le jardin; et maintenant on vient me dire: « On moissonne le blé, on secoue les rameaux de l'olivier, on vendange les baisers. » « Au diable les baisers et toi, amour, va-t-en d'où tu es venu. Que la jeunesse me reste, et je trouverai d'autres baisers. »

#### XXXIV.

SI tu te caches dans les cieux, si tu entres chez la mère du Soleil, si tu t'envoles dans les nuages, souviens-toi de moi! Telle est la prière que j'adresse à Dieu nuit et jour.

#### XXXV.

TUE-MOI de ta main, avant que je ne me tue moi-même! Et prends-moi, ensevelis-moi à la porte par où tu entres, afin que tes pieds me foulent quand tu vas et viens. Et alors prends un marbre, graves-y mon

5 κἢ ἀπάνου ςτὸ κεφάλι μου ἕνα κανδηλι κάψε, κη ὅςοι θωροῦν καὶ μ' ἀγαποῦν νὰ βαρυαναςτενάζουν, νὰ κλαίγουν καὶ νὰ λέγουςιν καὶ σὲν νὰ καταρῶνται, κη ἀν δὲ λυπὰςαι τὸ κορμὶ, κὰν τὴν ψυχὴν λυπήσου, διατί ἐκεῖ μέλλει νὰ κριθῆ, κόρη, κ' ἡ ἔδική σου.

36.

Τοῖτο θυμήθη ὁ λογισμὸς κ' εἶπε γιὰ ν' ἀγαπήσω, κ' ε΄δαλέ με ςτὰ χέρια σου πολλὰ ν' ἀγανακτήσω, τὸ τυραγνίσω τὸ κορμὶ, νὰ χάσω τὴν ζωήν μου, ἀπὸ ταῖς ἕννοιαις ταῖς πολλαῖς ταῖς ἕχει τὸ κορμί μου οὐὸἐ ἰατρὸν μπορῶ νὰ βρῶ τινὰν νὰ μὲ ἰατρεύση: εἰς τὰ πονῶ καὶ θλίβομαι τίνας νὰ μὲ λυπήση;

37.

ΦλοΓίζομαι καθημερνά, καίγομαι σὰν καλάμι, Δὲν ἔχω θάρρος πούποτες μόν ὁ Χριστός νὰ κάμη, νὰ ᾿οἦ τὸν πόνον τῆς καρδιᾶς καὶ νὰ τὸν ἐρηνεύση, τὸν ταπεινόν μου λογισμὸν ᾿ς εἰρήνην νὰ τὸν πέψη.

38.

## 'ΕΡΩΤΙΚΟΝ 'ΕΠΙΣΤΟΛΙΔΙΟΝ.

ΧΑΡΤὶ πολλά πονετικό καὶ γράμματα θλιμμένα, ἄμε, γλυκοχαιρέτητε τὴν ἀγαπῶ ἀπ' ἐμένα· ἄμε, χαρτί μου, σπλαγχνικά κλίνε, προσκύνησέ την, μυριοκανάκισέ μου την καὶ χιλιοπαίνεσέ την,

5. καί. — 6. καί . βαριαναστενάζουν. — 8. καί. — 9. μελλεται καί.

XXXVII. Vers 2. μόνου. — 3. ΐος . ἐρηνεύσει (Cf. le synonyme de Santorin, Santerini).

XXXVIII. Vers 1. πουετικώ. — 2. ἀπό.

nom, et au-dessus de ma tête brûle un cierge, afin que tous ceux qui m'aiment me voient et gémissent profondément, afin qu'ils me pleurent et qu'ilste maudissent. Et, si tu n'as pas pitié de mon corps, aie du moins compassion de mon âme, car la tienne aussi, jeune fille, la tienne sera jugée.

#### XXXVI.

CECI m'est passé par l'esprit et m'a décidé à aimer, et je me suis jeté entre tes mains, pour être au comble de l'indignation, pour tyranniser mon corps, pour perdre la vie par tous les soucis auxquels je suis en proie. Je ne puis trouver un médecin pour me guérir. Qui prendra pitié de mes chagrins et de mes souffrances?

#### XXXVII.

CHAQUE jour je me consume, le feu me dévore comme le chaume; je n'ai plus qu'un espoir c'est que le Christ voie la souffrance de mon cœur, qu'il lui donne le calme, et qu'il envoie ma pauvre âme dans la paix.

#### XXXVIII.

# MISSIVE AMOUREUSE.

MESSAGE désolé, lettre pleine de tristesse, va saluer doucement de ma part celle que j'aime. Va, billet, incline-toi avec émotion, salue-la, fais-lui dix mille caresses et mille compliments; et, si tu portes en écrit quelques mots à son

- 5 κ' εἴ τι σοῦ γράψω πρὸς αὐτὴν νὰ τῆς τὸ πῆς θυμήσου, Δηγήσου της τὰ πάθη μου καὶ κλαῦσε καὶ λυπήσου, κὴ ἄν ἕν' καὶ δῆς την 'πόστρεψε, χαρτί μου, ὁπίσω· καὶ κατὰ τὸ ἕκαμε αὐτὴ 'πέ μου καὶ μὲ νὰ ποίσω. Κᾶν νἄχω ὁλπίδα καὶ χαρὰν νὰ 'λπίζη ὁ λογισμός μου,
- 10 εὶ δὲ καὶ μὴ νὰ ξουριστῶ μακρύτατα τοῦ κόσμου, ἰδέ την τ' ἕναι ὁ σκοπὸς καὶ τί ἕναι ὁ λογισμός της, ἰδέ την ἄν καὶ καίεται αὐτὴ ὡσὰν ἐμένα, κὴ ἄν ἀποψθιάνεται συχνὰ, κη ᾶν ἕναι στολισμένη, ἰδέ την ᾶν λησμόνησε τὴν πολυσπλαγχνοσύνη,
- 15 τοῦ πόθου τὴν γλυκότητα καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη.
  Ξάνοιξε, ἱδὲς καὶ ἤξευρε κᾶν ἔλθω αὐτοῦ νὰ σ' εὕρω,
  νὰ σ' ἐρωτήσω νὰ μοῦ εἰπῆς τὸ τί ἕναι νὰ τὸ ἡξεύρω·
  ἄλλον δἐν ἔχω νὰ σὲ εἰπῶ, μόνον νὰ ζῆς καὶ νᾶσαι,
  κ' ἐμένα τὸν πολυπαθῆ πάντα νὰ μὲ θυμᾶσαι.

## 'ΕΡΩΤΙΚΗ 'ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

ΧΑΡΤὶ σὲ πέμπω, λυγερὴ, ἀφέντρια μὶ, ἀνάγνωσέ το τὸν ἀναγνώστη προσκυνὰ, κὴ ὁποῦ τὶ ἀκούει φιλῶ την, κη ὁποῦ τὸ θέλει ἀναδεκτῆ γοργὰ νὰ τὴν φιλήσω . 
Θάλε το ςταῖς ἀγκάλαις σου κὴ ἄς μείνη μετὶ ἐσένα,

5. καί. — 7. καί. ἢδῆς. ἀπόστρεψαι. — 8. μένα πίσυ. — 10. μακρίαν κατὰ. — 13. καί. καί. — 14. ἀλησμόνησε. — 16. ἢδές. τέβρω. — 17. ἢπῆς. — 18. νὰ εἶσαι. — 19. καί μένα. — M. Wagner me fait sur cette chanson la remarque suivante: Hoc est carmen valde antiquum. Je suis entièrement de son avis.

XXXIX. Vers 1. μου. — 2. καί. — 3. καί. — 4. είς.

adresse, souviens-toi de les lui dire. Raconte-lui mes souffrances, et pleure et désole-toi; et, quand tu l'auras vue, rebrousse chemin, ô ma missive, et viens me dire ce qu'elle faisait pour que je fasse comme elle, afin que j'aie même espérance et même joie et que mon cœur ait bon espoir, ou sinon que je m'exile bien loin du monde. Vois quelles sont ses intentions, quelle est sa pensée, vois si elle se consume comme moi, si elle fait souvent toilette; vois si elle se pare et si elle a oublié la compassion, la douceur et la constance de l'amour. Regarde, vois, apprends, afin que j'aille te trouver et t'interroger, pour que tu me dises et que je sache ce qu'il en est. Je n'ai rien autre chose à te dire, si ce n'est de vivre et d'exister et de penser toujours à moi, le pauvre infortuné.

#### XXXIX.

# LETTRE D'AMOUR.

JE t'envoie une lettre, ô jeune fille ma maîtresse, prends-en lecture. Celle qui la lit, je la salue; celle qui l'entend, je l'embrasse; et celle qui la recevra, puissé-je bientôt lui donner un baiser. Mets-la entre tes bras et qu'elle reste

- 5 καὶ τὴν αὐγίτσαν τὸ πουρνὸ ἔβγαλε, ἀνάγνωσε το, 
  νὰ ὁῆς καρδιὰν τὴν τιμωρεῖς, ψυχὴν τὴν βασανίζεις, 
  νὰ ὁῆς μάτια ποῦ θλίβονται, κυρτέσα, διὰτ ἐσένα. 
  ᾿Ακουσε, ἀφέντρα καὶ κυρά, τὸν καρδιοψλογισμόν μου, 
  τούτην τὴν παραιπόνεσιν τὴν ἔχω εἰς ἐσένα,
- 10 οῦδὲ εἰς κάνέναν 'γίνετον, οὐδὲ καὶ γένει θέλει'
  τὰ παλληκάρια π΄ ἀγαποῦν εὐρίσκουν ἐλεημοσύνη,
  κ' ἐγὼ, ὁ 'λεεινὸς ὁ ὸοῦλός σου, ἐλεημοσύνην οῦκ ηὖρα·
  ἄς εἶπεν ἡ ἄθλια σου ψυχὴ καὶ ἡ ταπεινὴ καρδιά σου·
  « Αὐτὸς ὁ νεὸς ποῦ ἀγαπὰ ᾶς τὸν παρηγορήσω,
- 15 δυὸ λόγια ἀπὸ τὸ στόμα μου νὰ τὸν καλοψυχήσω.»
  'Ως πότε, ἀφέντρα καὶ κυρὰ, τοὺς πόνους νὰ βαστάζω;
  'Ως τρέχει τὸ γλυκὺ νερὸν ςτὸν ἄμμον ἀποκάτου,
  ἔτσι τρέχει κ' ἡ ἀγάπη σου, κόρη, ςτὰ μέλη μου ὅλα.
  'Λφέντρια, μὰ τὸν παντοκράτορα, τὸν βασιλεὰ τοῦ κόσμι,
- ἐο κὰνεὶς οὐδὲν τὸ ἔμαθεν, κὰνεὶς οὐδὲν τὸ ξεύρει,
  οὐδέ τινας τὸ γροίκησεν τοὺς πόνους ὁποῦ ἔχω,
  τοὺς πόνους καὶ τοὺς στεναγμοὺς τοὺς ἔχω ςτὴν καρδιάν μου ἀναστενάζω ἀπὸ καρδιᾶς, κὰνεὶς οὐδὲν τὸ ξεύρει,
  ὄξω τὰ ῥοῦχα τὰ φορῶ κ' ἡ κλίνη ὁποῦ κοιμοῦμαι,
- 25 κὴ ὁποῦ τὰ μαξιλάρια μου ὁποῦ τὰ δάκρυα πίνουν.
  "Ονταν ἀνδρανίζουν τὰ μάτια μου καὶ δοῦν εἰς παραβύριν, ἄλλος εξ ἄλλου γίνομαι κὴ οὐκὶ θαρῶ ποῦ πάγα, ὡς οὐρανὸς ταράσσομαι κὴ ὡς νέφη κρούγω, πέρνω, κὴ ὡς μοῦστος ἀκατάστατος κρούγω καὶ καταστένω.

<sup>5.</sup> αὐγήτζας . πουρνῶ. — 6. δίς. — 7. ἡδεῖς . ὁποῦ. — 9. παρεπόνεσιν . ἐγώ εἰς σεσένα. — 10. ἐγίνετον. — 11. ὁποῦ. — 12. καί . λεηνός. — 18. ἔτζη · καί. — 21. τῶγρίκησεν. — 22. εἰς. — 24. καί. — 25. καί. — 26. Αναητ ὅνταν, le manuscrit donne κουρτέσα . ὀμάτια. — 27. καί. — 28. καί. — 29. καί.

avec toi; et, le matin au point du jour, tire-la de ton sein pour la lire, et voir quel est le cœur que tu châties, l'âme que tu tourmentes, et les yeux qui pleurent pour toi, ô ma gracieuse amie. Sache, ô ma maîtresse, mon amante, sache que les peines qui consument mon cœur, et les chagrins qu'à cause de toi j'endure sont tels que personne n'en éprouva et n'en éprouvera jamais de semblables. Les jeunes gens qui aiment trouvent de la pitié, et moi, ton esclave infortuné, je n'ai pas trouvé de miséricorde. Puisse ta pauvre âme, puisse ton humble cœur dire: «Ce jeune homme qui aime, il me faut le consoler. Deux mots de ma bouche pourront lui rendre le courage et la joie. » Jusques à quand, ô mon amante, ma maîtresse, endurerai-je ces tourments? Comme l'eau douce coule sous le sable, ainsi, ô jeune fille, coule dans tous mes membres mon amour pour toi. O ma maîtresse, non, par le tout-puissant roi du monde, non, personne n'a jamais connu, personne ne sait, nul ne s'imagine quels sont les chagrins que j'éprouve, les peines et les soupirs de mon cœur. Je gémis du fond de l'âme et nul ne le sait, hormis les vêtements que je porte, le lit où je couche, et les oreillers qui boivent mes larmes. Lorsque mes yeux t'aperçoivent à ta fenêtre, je deviens un autre homme et je ne vois pas où je vais; je suis agité comme le ciel, bouleversé comme les nuages, et sans cesse en mouvement comme le

30 Παρακαλῶ σ', ἀφέντρια μου, νὰ μὲ παρηγορήσης, νὰ μὴ μ' ἀφήσης καὶ χαθῶ κ' ἔχης ἐσὸ τὸ κρίμα· ἀλλοίμονον λυπήσου με καὶ ψυχοπόνεσέ με, καὶ 'λεημονήσου τὴν ψυχὴν ὁποῦ τὴν βασανίζεις.

40.

# 'EPΩTIKÒN ΠΙΤΤΆΚΙ.

ΧΑΡΤὶ σοῦ στέλνω, μάτια μου, μὲ τ' αἴμά μου γραμμένο, καὶ μὲ τὰ φυλλοκάρδια μου σιδεροβουλλωμένο, κὴ ἔντε ν' ἀνοίξης καὶ τὸ 'δῆς, πουλί μου ἡγαπημένο, ἐμένα θέλεις θυμηθῆ, τὸ παραπονεμένο.

- 5 Εἰς μοναξιὰν ἐκάθομουν, τὸ πολυπικραμμένο,
  κὴ ἀρεσκοπόμουν τί νὰ ἀπῶ, τὸ παραπονεμένο.
  Διὰ δέν θυμᾶσαι, αὐθέντρια μου, τὰ παραδάρματά μου,
  τῆς νύκτας τὸν παραιδαρμὸν καὶ τὰ σκοντάμματά μου,
  ποῦ ἔστεκα ςτὴν πόρταν σου νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν,
- 10 νὰ σὲ θωροῦν τὰ μάτια μου, νὰ παίρνουσιν ἀξραν;
  Καὶ στέκοντας ἐκεῖ, κυρὰ, πάντα ἀνθήθανές μου,
  πῶς μ' ἀγαπᾶς, αὐθέντρα μου, ἤκουγα κ' ἔλεγές μου.
  Λοιπὸν ὁ παντοδύναμος, ὁ ποιητὴς τοῦ κόσμου,
  νὰ σκέπῃ τὸ κορμάκι σου, ματάκια μου καὶ ψῶς μου
- 15 μὰ τοῦτο, σὲ παρακαλῶ, κάμε το, καὶ νὰ ζήσης, ἀγάπα τὴν ἀγάπη μας, μὴν τὴν ἀλησμονήσης!

<sup>30.</sup> σέ. — 31. μέ.

<sup>XL. Vers 1. τό. — 3. καί . ήδης. — 5. πολυπικραμένο. —
6. καὶ ὀρεσκοπόμουν . εἰπῶ. — 8. παρεδαρμόν . σκοντάματα. —
9. ὁποῦ. — 10. περνᾶσιν. — 12. μέ . καίλεγες. — 15. ἐτοῦτο.</sup> 

moût qui pétille et gémit. Ô ma maîtresse, console-moi, je t'en supplie, ne me laisse pas périr, la faute en serait à toi. Hélas! prends pitié de moi, aie compassion de mes soucis, ne sois pas sans miséricorde pour l'âme que tu tourmentes.

#### XL.

### MESSAGE D'AMOUR.

JE t'envoie un message, ô lumière de mes yeux, écrit avec mon sang et scellé de fer avec le plus intime de mon cœur; et quand tu l'ouvriras et quand tu le verras, ô ma poulette chérie, tu te souviendras de moi et de mes peines. J'étais assis dans la solitude avec mon amertume, et, infortuné, je songeais à ce que j'allais te dire. Pourquoi, ô ma maîtresse, ne te rappelles-tu pas mes tourments, mes inquiétudes, mes faux pas dans la nuit? Jour et nuit je me tenais à ta porte, pour te voir de mes yeux et être ainsi rafraîchi. Et, tandis que j'étais là debout, ô mon amante, tu ne cessais de me répéter que tu m'aimes. Je t'entendais me le dire, ô ma maîtresse. Que le Tout-puissant, que le créateur du monde, protége ton corps délicat, mon petit cœur, ma lumière. Mais j'ai une prière à te faire, exauce-la et que Dieu te soit en aide; aime notre amour, ne l'oublie pas!

Χιλιδονάκι να γενῶ ςτὴν κλίνην σου να ἔλθω, 
να κτίσω τὴν φωλίτσαν μου εἰς τὰ προσκέφαλά σου, 
να κηλαδῶ να σ' εξυπνῶ, πάντα να μὲ θυμᾶσαι, 
να μὲ θυμᾶσαι, λυγερὴ, εως τε ζῆς καὶ εἶσαι· 
τοῦτο ᾶς ἦσαι θαββέμενη κ' ἔχε πληροφορία, 
σ' ἐμένα ἡ ἀγάπη σου πάντα στεριὰ να ἕναι.

#### 42.

ΧΡΙΣΤὰ, καὶ ᾶς ηὐρίσκετον πούπετες θεραπεία, εἰς τὰ πονῶ καὶ θλίβομαι χωρὶς κὰμμιὰν αἰτία· χωρὶς ἀσθένεια ἢ νόσημα ςτὸν κόσμον τυραγνιῶμαι, ὰπὸ τοῦ πόθου τὴν πικριὰν θωρῶ ὅτι βασανιῶμαι.

#### 43.

ΧΡΙΣΤΈ, παρακαλῶ σέ το, δός μου καιρὸν καὶ τόπον, νὰ δηγηθῆ ἕνας τ' ἀλλουνοῦ τίς ἕγει πλέον κόπον, τίς ἕχει πλεὸν 'γανακτισμὸν καὶ πλειότερην ἀγάπην.

#### 44.

ΧΡΙΣΤὰ, πῶ ποῖκες οὐρανὸν κ' ἐθεμελιῶσες κόσμον, κ' ἐποῖκες καὶ τὴν θάλασσαν τριγύρου μὲ τὸν ἄμμον, ποῖσε καὶ μένα σύγνεφον ςτοὺς οὐρανοὺς ἀπάνω, νὰ δρέχω εἰς τὸν Γαλατᾶν καὶ νὰ χιονίζω εἰ; κάμπους,

XLI. Vers 1. είς. — 2. φολίτσαν. — 4. καὶ νά. — 5. τοῦτω. καί. XLII. Vers 2. αἰτίαν.

XLIII. Vers 2. διγηθή. — 3. άγανακτισμόν . άγάπα.

XLIV. Vers 1. τό . καὶ θεμελιῶσες. — 2. καὶ ποῖκες. — 3. σύγνοφον. —

#### XLI.

JE veux devenir petite hirondelle pour aller dans ton lit bâtir mon nid entre tes oreillers, et te réveiller par mes chants, afin que tu penses toujours à moi, afin que tu penses à moi, jeune fille, durant toute ta vie. Sois sûre de ceci, tiens-toi pour avertie que toujours je resterai fidèle à ton amour.

#### XLII.

O CHRIST, que ne se trouve-t-il quelque part un remède à ce que j'endure, à ce que je souffre sans aucun motif! Sans maladie d'aucune sorte je suis tyrannisé dans le monde; je vois que je suis tourmenté par-l'amertume de l'amour.

#### XLIII.

CHRIST, je t'en supplie, donne-moi l'occasion et le lieu pour nous dire l'un à l'autre lequel a le plus de soucis, le plus d'impatience, le plus d'amour.

#### XLIV.

CHRIST, toi qui as fait le ciel, jeté les fondements du monde et créé la mer avec sa ceinture de sables, changemoi en nuage pour pleuvoir sur Galata, pour neiger dans les champs, afin que, dans la cour que j'aime, il sorte une 5 καὶ ςτὴν αὐλὴν ποῦ ἀγαπῶ νὰ βγῆ μαργαριτάρι.
Χριστὲ, παρακαλῶ σέ το, ποῖσέ μ' αὐτὴν τὴν χάριν
νὰ ξέβη νὰ τὸ σώρευς κ' ἐγὼ νὰ τὴν ἐψίλουν.

#### 45

'ΩϊΜὰ, καὶ πῶς ἐγίνηκα πάντ' ἀς ἀναστενάζω,
κὴ ἄς βλαστημῶ κὴ ᾶς καταρῶ ὅπου κὴ ἀν ἔν' ἀγάπη;
ποῦ κὴ ἀν ἕν' ῥίζα καὶ κορψὴ ὁλότελα νὰ σάπη·
διατί θωρῶ ποῦ τὴν κρατεῖ πάντα θλιμμένος στέκει,
5 πάντα μὲ πίκραις, μὲ χολαῖς, στέκεται πικραμμένος.

46.

Ω καρδίτεα μου σφαμένη καὶ ἀδικοφονεμένη, 
ὼχ ὡἰμὲ τίς νὰ ὑπομένη 
ποῦ σὲ δλέπη λαδωμένη;

### 47.

΄ ΩΣ πρέπει τὸ χρυσόνεμα εἰς ἀργυρὸν ἀδράκτιν, ἔτσι καὶ σὲν, ἀφέντρια, [παρακαλῶ, νὰ ζήσης,] μένα τὸν ταπεινούτσικον [ν'] ἀναπαυτῆς δαμάκι.

όποῦ . ναυγή. — 6. μέ. — 7. καὶ γώ.
 XLV. Vers 1. ὧημαι . πάντα. — 2. καὶ . καὶ . καταρνῶ . καὶ . ἔναι. — 3. καὶ ὅπου καὶ . ἔναι. — 4. ὁποῦ. — 5. πίκριες.
 XLVII. Vers 1. τὸ χορτισινὸ νέμα. — 2. σένα.



perle. Ô Christ, je t'en prie, fais-moi la grâce que [ma bien-aimée] sorte pour mettre [la neige] en tas, et que je lui donne un baiser.

#### XLV.

HÉLAS! et comment se fait-il que je gémis toujours, que je blasphème et maudis tout ce qui est de l'amour? N'importe où se trouvent sa racine et sa tige, puisse-t-il entièrement pourrir, car je vois que quiconque en est possédé est toujours dans la peine, toujours dans l'amertume, les chagrins, les soucis.

#### XLVI.

O MON cœur, cœur massacré et injustement immolé, qui pourrait hélas! endurer de te voir blessé?

#### XLVII.

COMME sur un fuseau d'argent s'enroule élégamment un fil d'or, ainsi, ô ma maîtresse, je te prie de laisser ton humble [amant] prendre un peu de repos [près de toi].



# DEUXIÈME PARTIE

CHANSONS HISTORIQUES

ET CLEPHTIQUES.



# Ο ΘΆΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΥ ΔΡΆΓΑΖΗ.

(1453.)

Στὰ χίλια τετρακόσια καὶ ςτὰ πενήντα τρία,



ΡΗΝΉΣΑΤΕ, χριστιανοί Άνατολής καί Δύσης, θρηνήσατε καί κλαύσατε τὸν χαλασμὸν τὸν μέγαν.

ήμέρα τρίτη, τοῦ μαϊοῦ ςταῖς εἴκοσι ἐννέα,

5 ἐπῆραν οι ᾿Αγαρηνοὶ τὴν Κωνσταντίνου πόλιν.

Κουρσεύουσι ταῖς ἐκκλησιαῖς καὶ σχίζουν ταῖς εἰκόναις,

τὸν ἀσημένιον τὸν σταυρὸν λακτοπατοῦν καὶ τρίβουν·
εἰς τῶν ἀγίων τοὺς ναοὺς ἐμβαίνουν καβαλλάροι,

τὸν ἄρτον τὸν πανάχραντον εἰς τὰς ὁδοὺς τὸν ῥίπτουν·
10 τοὺς ἰερεῖς σκοτόνουσι καὶ μιαίνουν τὰς παρθένας.

Κὴ ὁ Κωνσταντῖνος Δράγαζης, ὁ βασιλιᾶς τῆς Πόλης, ώς τὸ μανδάτον ἤκουσε, τὸ θλιβερὸν τὸ πρᾶγμαν, βρυχᾶται καὶ μοιρολογᾶ, παρηγοριὰν οὐκ ἔχει. 'Αρπάζει τὸ κοντάριν του καὶ ζώνει τὸ σπαθίν του, 15 καβαλλικᾶ τὴν φάραν του, τὴν ἀσπροποδαράτην, καὶ κρούει τοὺς ἀγαρηνοὺς, τοὺς ἀσεβεῖς τοὺς σκύλους δέκα πασάδες σκότωσε κ' έξηντα γενιτσάρους, καὶ ἐτσακίσθη τὸ σπαθίν, ἐρράγη τὸ κοντάοιν ·



#### XLVIII.

# MORT DE L'EMPEREUR CONSTANTIN DRAGASÈS.



quatre cent cinquante trois, les fils d'Agar ont pris la ville de Constantinople. Ils dévastent les églises, déchirent les saintes images, brisent la croix d'argent et la foulent aux pieds. Ils entrent à cheval dans les temples des saints et jettent dans les rues l'hostie immaculée. Ils tuent les prêtres et souillent les vierges.

Et, quand Constantin Dragasès, l'empereur de Constantinople, entendit cette nouvelle, quand il apprit ces faits désolants, il se lamente et rugit de douleur, et ne peut se consoler. Il saisit sa lance, il ceint son épée, il monte sur sa jument, sa jument aux pieds blancs, et frappe sur les Turcs, ces chiens impies. Il tua dix pachas et soixante janissaires, mais son épée se rompit et sa lance se brisa;

καὶ μόνος, μόνος ἔμεινεν, δίχως κὰμμιὰν βοήθειαν, 20 καὶ ΰψωσε τὰ μάτια του ςτὸν οὐρανόν, καὶ εἶπε· «Κύριε παντοδύναμε, δημιουργέ τοῦ κόσμου, ἐλέησον τὸ πόπολον, ἐλέησον τὴν Πόλιν!»

Κ' εἶς Τοῦρκος τὸν ἐβάρεσεν ἐπάνω ςτὸ κεφάλιν·
κη ἀπὸ τῆς φάρας ἔπεσεν ὁ μαυροκωνσταντίνος,
25 καὶ χάμω ἐξαπλώθηκε ςτὴν κόνιν καὶ ςτὸ αἶμα.
Τὴν κεφαλήν του ἔκοψαν, στήνουν την ςτὸ κοντάριν,
καὶ τὸ κορμίν του ἔθαψαν ςτὴν δάφνην ὑποκάτω.

49.

# Ή Ά ΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

(1461.)

"Επαπ πουλίν, καλόν πουλίν, εβγαίν ἀπό τὴν Πόλιν, οὐδε ςτ' ἀμπέλια κόνεψεν, οὐδε ςτὰ περιβόλια: ἐπῆγεν καίν ἐκόνεψεν καί ςτοῦ 'Ηλὶ τὸ κάστρον, ἐσείξεν τ' ἔναν του φτερὸν ςτὸ αἴμαν βουτεμένον, 5 ἐσείξεν τ' ἄλλο τὸ φτερὸν, χαρτὶν ἔχει γραμμένον: σίτ' ἀναγνώβ, σίτι κλαιγεῖ, σίτ' κρούει τὴν καρδίαν. «'Αλλοὶ ἐμᾶς καὶ βάϊ ἐμᾶς, πάρθεν ἡ 'Ρωμανία: μοιρολογοῦν τὰ ἐκκλησιὰς, κλαῖγνε τὰ μοναστήρια, κὴ ἄϊ Γιάννες ὁ χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται.»

10 — «Μὴ κλαῖς, μὴ κλαῖς, ἄϊ Γιάννε μου, καὶ δερνοκοπισκασαι.»

— «'Η 'Ρωμανία πέρασεν, ή 'Ρωμανιὰ ἐπάρθεν.» «'Η 'Ρωμανιὰ κὴ ἂν πέρασεν, ἀνθεῖ καὶ φέρει κὴ ἄλλο.»

et il demeura seul, seul sans aucun secours; il leva les yeux au ciel et dit: «Seigneur tout-puissant, créateur du monde, aie pitié de ton peuple, aie pitié de Constantinople.»

Et un Turc le frappa sur la tête, et le pauvre Constantin tomba de sa jument; et il resta étendu par terre dans la poussière et dans le sang. Ils lui coupèrent la tête et la plantèrent au bout d'une lance, et ils ensevelirent son corps sous le laurier.

#### XLIX.

### LA PRISE DE TRÉBIZONDE.

UN oiseau, un bel oiseau, sort de la ville [de Trébizonde]; il ne gîta pas dans les vignes ni dans les jardins, mais il alla dans la forteresse de Hili et s'y arrêta. Il secoua l'une de ses ailes qui était souillée de sang, il secoua l'autre sous laquelle il y avait un papier écrit. Quand on le lut, ils pleurèrent et se frappèrent la poitrine. — «Malheur à nous! malheur à nous! la Romanie est conquise; les églises se lamentent, les monastères versent des larmes, et saint Jean Chrysostome pleure et est dans la désolation.» — «Ne pleure point, saint Jean, et ne te désole pas.» — «Mais la Romanie est conquise, la Romanie n'est plus!» — «Si la Romanie n'est plus, [déjà] elle refleurit et porte d'autres fruits.»

# Ή ΆΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

(Vers 1461.)

Κάστρο μ', κάστρο μ', Παλαιόκαστρο παλαιοθεμελιωμένου, σίτ' ες μέγας καὶ δυνατός, τὸ πῶς ἐπαραδόθες; Εἶχες πορτάριν δίκλοπου, ἀφέντην φοβετσέαν, ἤτον κὴ ὁ σκῦλον ὁ Μαρθὰς τοῦ κάστρου παραδότες.

51.

# Ή ΆΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΔΥΛΗΣ.

(Vers 1461.)

Έρθει ὁ Τοῦρκον ὁ κακὸν κ' ἐκόνεψεν ςτὴν χώραν, τ' ὁμάλια Τοῦρκς ἐγόμωσεν καὶ τὰ βουνὰ λεβέντους.

«Καλῶς ἔρθες, Τουρκόπουλον, καλῶς κ' ἀπόθεν ἔρθες· κ' ἀν ἔρθες γιὰ φαγίν, ποτὶν, ἐσἐν φαγοποτίζω· 5 κ' ἄν ἔρθες γιὰ τὴν συντεκνιὰν, ἐσἐν σύντεκνον φτάγω· κ' ἀν ἔρθες γιὰ τὸν πόλεμον, ἔβγα κὴ ᾶς πολεμοῦμε· κ' ἐσὺ ἐβγάλ' γυμνὰ σπαθιὰ, ἐγὰ βγάλω κογάσια.»

Στὴν ἔμπαν χίλς ἐσκότωσεν, ςτὴν ἔβγαν δυὸ χιλιάδες, κ' ἐφάνθαν τὰ χρυσόμηλά τς τὰ λινοσκεπασμένα, κ' ἐφάνθαν τὰ χρυσόμηλά τς τὰ λινοσκεπασμένα, κ' ὁ σκῦλον ὁ γενίτσαρον ψιλὴν φωνὴν ἐβγάλλει· «Γυναίκικον ὁ πόλεμος, γυναίκικον ὁ κοῦρσος, γυναίκικον ὁ κοῦρσος,

L.

### LA PRISE DE PALÆOCASTRO.

FORTERESSE de Palæocastro, forteresse anciennement bâtie, puisque tu étais grande et puissante, comment as-tu été prise? Tu avais un portier fourbe, un gouverneur poltron. C'est ce chien de Marthas qui a livré la forteresse.

#### LI.

### LA PRISE DE CORDYLE.

LE Turc méchant est venu camper dans le pays; les plaines sont remplies de Turcs et les montagnes, de guerriers.

« Sois le bienvenu, Turquillon; de quel endroit viens-tu? Si c'est pour manger et boire que tu es venu, je vais te donner à boire et à manger; si tu es venu pour être compère avec moi, je veux bien y consentir; et, si tu es venu pour le combat, viens que nous nous battions. Dégaîne des épées nues, moi je dégaînerai des lances; mets en ligne des janissaires, moi j'y mettrai des jeunes filles.» — À son entrée elle en tua mille, et à sa sortie deux mille; et dans ses allées et venues son corsage se déboutonna, et l'on put voir ses pommes d'or cachées sous le lin. Et le chien de janissaire pousse un cri aigu [et dit]: «C'est contre une femme que nous nous battons, c'est une femme que nous attaquons; c'est la glaive d'une femme qui décapite les pallikares.»

# Ο ΚΑΠΙΤΆΝΟΣ ΜΑΛΆΜΟΣ.

(1585.)

Μαλάμος ὁροβόλαε νὰ πῷ νὰ προσκυνήση,
οἱ γέροντες πάγουν μπροσθὰ, κατόπιν ὁ Μαλάμος:
ςτὸν δρόμον ὅπου πήγαιναν, ςτὸν δρόμον πὰ πηγαίνουν,
Μαλάμος κοντοστάθηκε, τοὺς γέροντας ψωνάζει:
ς «Γιὰ σταματᾶτε, γέροντες, κάτι θὰ σᾶς ῥωτήσω:
ἀπόψ εἶδα ςτὸν ὕπνον μου, ςτὸν ὕπνον ποῦ κοιμούμων,
τὸ δαμασκί μου τὸ σπαθὶ ἐρῥάγισε ςτὴ μέση,
καὶ τὸ μακρὺ τουψέκι μου δἐν ἔτρωγε μπαροῦτι.
Τὸ ὄνειρό μου, γέροντες, εἶναι κακὸ σημάδι,
γιὰ τοῦτο σᾶς σταμάτησα, νὰ πᾶτε ςτὸ καλό σας:
κ' ἐγὼ πηγαίνω ςτὰ βουνὰ κ' εἰς τὰ παληὰ λημέρια,
νὰ ζῶ μὲ τὰ κρύα νερὰ, ςτὰ δένδρα τεντωμένος:
οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἄπιστοι, τὸν λόγον δὲν ψυλάγουν,
κὴ ὅσοι κλέψταις προσκύνησαν, τὰς πῆραν τὰ κεψάλια.»

# 53. 'Ο ΝΙΚΟΛΌΣ ΤΣΟΥΒΆΡΑΣ.

(1672.)

« Λάλησε, κοῦκκε, λάλησε · λάλα, καϋμέν ἀηδόνι, λαλᾶτε σ' ἀκροπέλαγος ποῦ πλέουν τὰ καράβια, ρωτᾶτε γιὰ τὸν Νικολὸ, τὸν Νικολὸ Τσουβάρα, ποὖτον ςτὸ Λοῦρ' ἀρματωλὸς, ςτὸ Καρπενῆσι κλέφτης · εἶχε φλάμπουρο κόκκινο, κόκκινο καὶ γαλάζιο, εἶχε σταυρὸ, εἶχε Χριστὸ, εἶχε καὶ Παναγία.» «Ἐψὲς, προψὲς ἀκούσαμε τὰ βροντερὰ τεφέκια, κ' είδαμε πῶς ἐβάρεσε τοὺς Τούρκους μέσ' ςτὸ Λῦρο·

#### LII.

### LE CAPITAINE MALAMOS.

MALAMOS descend des montagnes pour aller faire sa sou-Les vieillards marchent en avant et Malamos en mission. arrière. Dans le chemin qu'ils parcourent, sur la route qu'ils suivent, Malamos s'arrête tout court et crie aux vieillards: « Arrêtez-vous, vieillards, j'ai quelque chose à vous dire. Voici ce que j'ai vu cette nuit pendant mon sommeil, le sommeil que je dormais. Mon sabre de Damas s'est rompu par le milieu, et mon long fusil ne mangeait plus de poudre, mon rêve, vieillards, est de mauvais augure, c'est pourquoi je vous ai arrêtés, afin que vous vous retiriez en paix. Quant à moi, je retourne sur la montagne dans mon vieux liméri; je vais dresser ma tente au milieu des arbres et des fraîches fontaines. Les Turcs sont des infidèles, ils ne tiennent pas leur parole, à tous les clephtes qui se (Épire.) sont soumis, ils ont tranché la tête. »

#### LIII.

### NICOLOS TSOUVARAS.

« CHANTE, coucou, chante; chante aussi, pauvre rossignol; chantez sur le bord de la mer où voguent les navires. Informez-vous de Nicolos, de Nicolos Tsouvaras, qui était armatole à Louro, et clephte à Karpénisi; il avait un étendard rouge, rouge et bleu, sur lequel se trouvaient une croix, le Christ et la sainte Vierge. »

« Hier, avant-hier nous entendîmes tonner la fusillade, nous le vîmes charger les Turcs à Louro, et il en fit dix-huit κ' ἐπῆρε σκλάβους δεκοκτώ, κὴ αὐτὸν τὸν Μυσελίμη·
10 πῆρε μουλάρια δώδεκα μ' ἀσῆμι φορτωμένα,
κ' ἐκεῖθε πέρα διάβηκε, πέρα κατὰ τὸ Βάλτο,
πῆγε νὰ κάμη τὴν Λαμπρὴ καὶ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη,»
νὰ ψήση τὸ σφαχτάρι του, κόκκιν' αὐγὰ νὰ φάγη,
καὶ νὰ χορεύσουν τὰ παιδιὰ νὰ ῥίψουν ςτὸ σημάδι.»

# 54. <sup>°</sup>Ο ΣΤΟΥΡΝΆΡΗΣ.

(1710.)

Βογκά μου ἀπ' τ' 'Ασπροπόταμο με τὰ πολλὰ τὰ χιόνια, τὰ χιόνια μὰν τὰ λυώσετε σσον νάλθοῦν καὶ τ' ἄλλα· τ' εἶν ὁ Στουρνάρης ἄβἰωστος βαρειὰ γιὰ ν' ἀπαιβάνη· καὶ τοὺς ἰατροὺς ἐκάλεσε νὰ τὸν ἀποφασίσουν, 5 κὴ ὰπὸ τὰ παλληκάρια του ἐκάλεσε τὸν πρῶτον. « Ἑλα, Φοντύλη ἀδελφε καὶ πρωτοπαλληκάρι, ἔλα κάθου ςτὰ γόνατα, ἔλα κάθου σιμά μου· σ' ἀφίνω διάτα τὸ παιδὶ, τὸ μικροχαϊδεμένο, τ' εἴναι μικρὸ κὴ ἀνήξερο, τ' ἄρματα δεν γνωρίζει· νὰ μ' ἔχης ἔννοια τὰ χωριὰ καὶ τὸ καπετανλίκι, γέροντες θέλουν χαίδεμα, κὴ ἀγάδες θέλουν ἄσπρα, κὴ ὁ καπιτάνος δόκιμος γιὰ νὰ τοὺς κυβερνήση.»

55.

# 'Ο ΔΈΛΑΣ ΚΑΠΙΤΆΝΟΣ.

(Vers 1725.)

ΑΣΠΡΑ χαρτιὰ μᾶς ἦλθαν, μαῦρα γράμματα, μέσα 'ν' ἀπὸ τὴν Πόλιν κὴ ἀπ' τὸν 6αριλεά·
— « "Όσοι κλέφταις κὴ ἂν ἦσθε ςτὰ 'ψηλὰ 6ουνὰ, « ὅλοι νὰ προσκυνῆστε ςτὸν Χαλὴλ 'Αγᾶ,

prisonniers et le Mousélim lui-même; il prit douze mulets chargés d'argent. De là il est parti et est allé de l'autre côté du Valtos; il est allé faire la Pâque, fêter la résurrection du Christ, rôtir l'agneau qu'il a égorgé, manger les œuss rouges; et ses pallikares sont allés danser et tirer à la cible.»

#### LIV.

### STOURNARIS.

MONTAGNES de l'Aspropotamo, montagnes couvertes de neige, puissent vos neiges ne pas fondre jusqu'à ce que viennent les autres, parce que Stournaris est gravement malade, il est près de mourir; et il a appelé les médecins pour lui donner une décision, il a appelé aussi le premier de ses pallikares. — « Viens, mon frère Phondylis; viens, mon premier pallikare, viens t'asseoir à mes genoux, viens t'asseoir près de moi. Je te laisse le soin de mon enfant, de mon fils chéri; il est jeune et ignorant, il ne connaît pas le métier des armes. Veille sur les villages et la capitainerie, les vieillards veulent des flatteries et les agas veulent de l'argent; un capitaine éprouvé pour les gouverner. »

#### LV.

# LE CAPITAINE DÉLAS.

UNE blanche missive couverte de lettres noires nous est venue de Constantinople de la part du Sultan: «Clephtes, vous tous qui êtes sur les hautes montagnes, faites votre

- 5 «κη ἀρματωλοὶ νὰ ἤστε ςτὰ 'Ρωμηὰ χωριά.»
  "Όσοι κλέφταις κὴ ἀν τ' ἄκσαν, ἐπροσκύνησαν· ὁ Δέλας καπιτάνος δἐν προσκύνησε· μόν πῆρε δίπλ' ἀπάνου, δίπλα τὰ βουνὰ, ςτὰ κλέφτικα λημέρια καὶ κρύα νερά·
- το ςτὸν δρόμον ποῦ πηγαίνει, 'κεῖ ποῦ πήγαινεν, εὐρίσκει ἕνα γέρο ἐκατόχρονον.

« Έλα μαζί μου, γέρο, πὰμε ςτὴν κλεψτιὰ,
χαράτσι νὰ μὴ δώσης ςτὴν παληοτουρκιά.»
— « Δέν ἡμπορῶ, παιδί μου, γιατί γήρασα,

15 μόν πάρε τὸν υἰόν μου τὸν τρανήτερον, ποῦ ξέρ τὰ μονοπάτια κὴ ὅλα τὰ βουνά· ἔχει σαράντα χρόνια ποῦ δὲν προσκυνᾶ, χαράτσι δὲν πληρόνει ςτὴν παληοτουρκιά.»

56.

# Ο ΕΕΠΑΤΈΡΑΣ.

(1730.)

Στὸ κόσμο δὲν εὐρέθηκεν, οὖτε ςτὴν Ἐγγιλτέρα,
νὰ πολεμήση τὴν Τουρκιὰν ώσὰν τὸν Εεπατέρα.
Συχνιὰ τοῦ πέμπουν γράμματα, καὶ λέγουν τε ξεστίχου « Διὰ σὲ ξεκίνησε τ' ὀρδὰν, μόνον καλὰ διακρίσου. »

« Δὲν τόχω πῶς ἐκίνησεν ἕνα ὀρδὰν δι ἐμένα ·
μόνον διαλέξαν τὸν καιρὸν ποὕχω λαβὴ ςτὴν χέρα. »
Στράφτει, καὶ βρέχει, καὶ βροντᾶ, κ' ἤτον ἐξεγνοιασμένος, καὶ ςτὸ δεξιόν του μάγουλον ἤτον ἀκουμπισμένος.
Κὴ ὁ Μεραμέτης τοῦ μιλεῖ « Ἐπά σε, Εεπατέρα, ιο ἐσίμωσε τὸ τέλος σου, καὶ ὕστερή σου μέρα. »

soumission à Khalil Aga, et devenez armatoles dans les villages grecs.»

Tous les clephtes qui entendirent cela firent leur soumission, mais le capitaine Délas ne fit point la sienne; il franchit deux chaînes de montagnes, et alla dans les liméris clephtiques, vers les fraîches ondes. Sur la route qu'il parcourt, dans son chemin, il rencontre un vieillard centenaire.

- « Viens avec moi, vieillard, allons dans la clephterie, afin que tu ne paies pas d'impôt à ces vilains Turcs.»
- «Je ne le puis, mon enfant, parce que je suis vicux; mais prends mon fils aîné, il connaît les sentiers et toutes les montagnes; il y a quarante ans qu'il est en rébellion et qu'il ne paie pas l'impôt à ces gredins de Turcs.»

### LVI.

## XÉPATÉRAS.

Il ne s'est jamais trouvé dans le monde, pas même en Angleterre, un homme capable de combattre les Turcs comme Xépatéras. Souvent on lui envoie des lettres, et l'on ne cesse de lui répéter: « Réfléchis bien, Xépatéras, une armée s'avance contre toi. »

«Je ne comprends pas qu'une armée s'avance contre moi; mais ils ont donc choisi le moment où j'ai la main sur la garde de mon épée! »

Il éclaire, il pleut, il tonne; Xépatéras ne s'en inquiète pas et reste appuyé sur sa joue droite. Mais le Méraméti lui dit: «Ta fin est proche, Xépatéras; ton dernier jour est arrivé.»

« Δὲν εἶναι τὴς ἀνὸρειᾶς, παιδιὰ, καὶ τῆς τιμης εας χάρι 
νὰ ξεκινήση εν' ὁρδὰν δι' ενα παλληκάρι· 
ἀν ἤρθετε διὰ τὸ φαγὶ, νὰ εᾶς ἐμαγερεύσω, 
πάλιν κη ἀν ἤστε διὰ καυγᾶ, κορμιὰ θὰ κονταρεύσω. » 
15 « Δὲν θέλομεν μηδὲ ψωμὶ, μηδ' ἀπὸ τὰ φαγιά σου, 
μὰ ἤρθαμε, πατέρα μου, νὰ ᾿δοῦμε τὴν ἀνδρειά σου. » 
'Ο Ξεπατέρας τ' ἄκουσε, πολύ τοῦ κακοφάνη, 
ψιλὴ φωνίτσαν ἔσυρε, πηδάει ὡσὰν ἀσλάνι· 
καὶ μὲ τ' ἀσήμιο τὸ σπαθὶ τοὺς παίρνει τὰ κεφάλια. 
20 'Ο θεὸς ὰς πέμψη κὴ ἄλλονε νὰ κάμνη τέτοια χάλια!

57.

# Ο ΚΑΠΙΤΆΝΟΣ ΦΑΏΡΟΣ.

(1750.) Κοιμάτ' ή καπετάνισσα μέσ' τὸν βαθύν τὸν ὕπνου,

γιὰ φέρτε μουσχοκάρυδα νὰ τὴν πετροβολήσω.
κ' ἴσως τὴν πάρη μυρωδιὰ καὶ θέλει νὰ ξυπνήση.
« Ξύπνα, μώρ' καπετάνισσα, ξύπνα καὶ μὴν κοιμᾶσαι·
5 ξύπνα, ν' ἀνάψης τὸ κερὶ, ν' ἀνάψης τὸ λυχνάρι,
νὰ 'δοῦμεν ταῖς λαβωματιαῖς ποῦ μ' ἔχουν λαβωμένον.»
« Δὲν σ'εἶπα, Φλῶρό μ', μιὰ φορὰ, δὲν σ'εἶπα τρεῖς καὶ πέντε,
καλά 'σαι, Φλῶρο, ςτὰ βουνά καλά 'σαι ςτὸ λημέρι,
καὶ σὰ δὲν ἀφηκράσθηκες τῆς γυναικὸς τὰ λόγια·
10 τί χάλευες, τί γύρευες μέσ' τẽ Δαδιοῦ τὸν κάμπον;
ςτὸν κάμπον σκλάβοι κάθουνται, ποῦπροσκυνᾶντὰς Τάρκας,
καὶ 'ςτὰ βουνὰ ἀρματωλοὶ, ἀρματωλοὶ καὶ κλέφταις·
γιὰ φέρτε μου λινόπανο, νὰ δέσω ταῖς πληγαῖς τα·
κὴ ὰν δώση ὁ θεὸς κ' ἡ Παναγιὰ νὰ γιάνουν ἡ πληγαῖς σου,
15 μὴν ἀστοχᾶς τὴν ὁρμηνιά, τῆς γυναικὸς τὰ λόγια.»

- «Il n'y a pas de courage, enfants, il n'y a pas d'honneur pour une armée à marcher contre un seul homme. Si vous venez pour manger, je vous ferai la cuisine, mais au contraire si vous venez me chercher noise, je percerai vos corps de flèches.»
- « Nous ne voulons pas de ton pain, nous ne voulons pas de ta nourriture, mais nous sommes venus, vieux père, pour voir ta vaillance. »

En entendant ce langage, Xépatéras est violemment irrité; il pousse un cri perçant, bondit comme un lion, et, avec son sabre d'argent, leur tranche la tête. Que Dieu nous envoie un second Xépatéras pour traiter les Turcs de cette façon!

(Ile de Crète.)

#### LVII.

### LE CAPITAINE FLOROS.

LA femme du capitaine dort d'un profond sommeil; apportez-moi des muscades pour que je les lui jette, leur pénétrant parfum la réveillera peut-être. - « Réveille-toi, femme du capitaine, réveille-toi et ne dors pas; réveille-toi, allume un cierge, allume une lampe, afin que nous puissions voir les blessures que j'ai reçues. » — «Ne t'ai-je pas dit une fois. Floros, ne t'ai-je pas dit trois et cinq fois tu es bien dans les montagnes, Floros, tu es bien dans ton liméri. Et toi. tu n'as pas écouté les paroles de ta femme. Que cherchais-tu, que furetais-tu dans la plaine de Dhadhi? Dans la plaine habitent les esclaves, ceux qui sont soumis aux Turcs; mais dans les montagnes, ce sont les armatoles, les armatoles et les clephtes. Allons, apportez-moi un linge de lin pour que je bande tes plaies. Et, si Dieu et la sainte Vierge font que tes blessures guérissent, n'oublie pas les avis et les paroles de ta femme. »

### Ο ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ.

(1760.)

Τρία πουλάκια γύριζαν ςτὰ κλέφτικα λημέρια, καὶ τὸν Δημότσιο γύρευαν, πρῶτον γιὰ νὰ τὸν βάλιν. κὴ αὐτὸς ὁ μαῦρος ἔλεγε, κὴ αὐτὸς ὁ μαῦρος λέγει· « Έγω παιδιά μου, γήρασα, και πρώτος δέν με πρέπει, 5 μόν έχω υίον για το σπαθί, κ' υίον για το τουφέκι, έχω κὴ άλλον μικρότερον να σύρη το μπαϊράκι.» « Ημείς εσένα θέλομεν, εσένα κή αγαπουμε.» «Κ' ἐσεῖς, αν μένα θέλετε καὶ μένα άγαπατε, βάλτε βίγλα ςτὰ Φέρσαλα καὶ βίγλα ςτὸ Ζητένι, 10 καὶ βίγλα κ' ἐπανώβιγλα ςτῆς Λάρσσας τὸ γεφύρι. έκει διαβαίνει ένας πασάς μέ τούς άλυσωμένους. να κόψωμεν τον άλυσον, να βγάλωμε τους σκλάβους.» Τον λόγον δέν απόσωσε, τον λόγον δέν απόειπε, νὰ κὴ ὁ πασᾶς ὁποῦ περνᾳ μὲ τοὺς άλυσωμένους. 15 Δημότσιος τὸν ἐφώναζε ἀπὸ τὸ μετερίζι. «Καταίδα κάτω, δρέ πασά, καταίδ' ἀπ' τ' άλογό σου, μή σου ματώσω τ' ἄρματα, καὶ σένα σὲ σκοτώσω. αὐτούς τούς σκλάθους που περνάς εἶν' αδελφοί δικοί μας. δέν είν έδω Τριπολιτσά, δέν είναι Μωραίταις, 20 έδῶ τὸ λέγουν 'Ρούμελη, τὰ κλέφτικα τυφέκια.»

# 59. Ο ΤΣΌΛΚΑΣ ΚΑΠΙΤΆΝΟΣ.

(1760.)

Τράβα, ἀέρα, δροσερά, τράβα χαμηλωμένα, γιὰ νὰ δροσίσης τὰ παιδιά, τὸν Τσόλκα καπετάνον, ποῦ πολεμᾶ κατακαμπῆς καὶ καίεται ςτὸν ῆλιο, δίχως ψωμὶ, δίχως νερὸ, δίχως κὰνὰ μεντάτι.

#### LVIII.

#### DIMOTSIOS.

TROIS petits oiseaux rôdaient dans les liméris des clephtes; ils cherchaient Dimotsios pour le faire capitaine. Et lui, sombre, il disait, et lui, sombre, il dit: «Je suis vieux, mes enfants, et la première place ne me convient pas. Mais j'ai un fils pour le sabre, un fils pour le fusil, et j'en ai un, le plus jeune, pour porter l'étendard.»

- « C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous aimons. »
- « Si c'est moi que vous voulez, si c'est moi que vous aimez, mettez une sentinelle à Phersala, une sentinelle à Ziţouni, et sentinelle sur sentinelle au pont de Larissa, là passera un pacha avec les prisonniers; nous couperons la chaîne et nous délivrerons les captifs. » Il n'avait pas achevé de parler, il n'avait pas fini de dire cela que voilà le pacha qui passe avec les prisonniers. De son retranchement Dimotsios lui crie: « Descends, pacha, descends de ton cheval, pour que je n'ensanglante pas tes armes et que je ne te tue point. Ces prisonniers que tu emmènes sont nos frères; ici ce n'est pas Tripolitsa, ce ne sont pas les Moréotes; ici c'est ce qu'on appelle la Roumélie et les fusils des clephtes. »

#### LIX.

### LE CAPITAINE TSOLKAS.

Souffle, brise humide, souffle doucement pour rafraîchir les enfants et le capitaine Tsolkas qui combat dans la plaine, sans pain, sans eau, sans le moindre secours. Un

5 Πουλάκι ἐπήγε κ' ἔκατσε ςτοῦ Τσόλκα το λημέρι, κή ούοὲ λαλούσε σὰν πουλί, σὰν ὅλα τὰ πουλάκια, μόνον λαλούσε κ' έλεγε μ' άνθρώπινη φωνίτσα. «Σήκω, Τσόλκα, να φύγωμε · σήκω, Τσόλκα, να πάμε, πολλή Τουρκιά μάς πλάκωσε, καί θε νά μάς σκοτώση.» το Κή ο Τσόλκας χαμογέλασε, το πόσι του στραβόνει, καὶ στρίφει τὸ μουστάκι τυ, κλώθει καὶ τὰ μαλλιά τυ. «Τί λές, τί λές, πουλάκι μου, μωρέ χαμενοπούλι; ώς είν ο Τσόλκας ζωντανός τους Τούρκους δέν φοβάται, κή αμέτρητοι, πουλάκι μου, ας παν νάλθουν και άλλοι.» 15 Τὰ παλληκάρια ψώναξε, τὰ παλληκάρια λέγει. «Που είσθε, παλληκάρια μου άξια κή άνδρειωμένα, αγάλια αγάλια όίχνετε, παιδιά μου, τα τουφέκια, τί ζαερές μᾶς έρχεται ἀπ' τὰ βουνά της Γούρας, μᾶς στέλλουν οἱ πρωτόγεροι, ὁ Δῆμος καὶ ὁ Κώστας.» 20 Κή αὐτοὶ τὸν ἀποκρίνονταν κή ἀντιλογιά τὸν δίνουν. «Τί πόλεμον να κάμωμεν, βρέ Τσόλκα καπετάνε, ςτ' άλωναριού τὰ κάμματα, ςτ' αὐγούστου τὸ 'λιοπύρι, π' ἀνάψαν τὰ τουφέκια μας, δέν τρώγουν τὸ μπαρούτι;» Κή δ Τσόλκας έξεσπάθωσε, κράζει τὰ παλληκάρια. 25 «Τραβάτε έλοι τὰ σπαθιά, καὶ πέρα νὰ διαβούμε, νά μάθουν πόλεις καὶ χωριά τὸν Τοόλκα καπετάνον, τὸ πῶς αὐτὸς πολέμησε μὲ τρεῖς χιλιάδες Τούρκους, ςτὰ χίλια χρόνια τε Χριστού καὶ ςτὰ πτακόσια ξῆντα, ςτ' άλωναριού τὰ κάμματα, ςτ' αὐγούστου τὸ 'λιοπύρι.» 30 Τρεῖς μέραις κάμνει πόλεμον, τρεῖς μέραις καὶ

δίχως φωμὶ, δίχως νερὸ, δίχως κὰνὰ μεντάτι, μέσ' ἀπ' τοὺς Τούρκους διάβηκε μ' ὅλα τὰ παλληκάρια, σὰν τὸ ξυφτέρι πέταξε 'ψηλὰ ςτὰ κορφοβούνια.

τρείς νύκταις,

oiseau passa et s'arrêta sur le liméri de Tsolkas. Il ne parlait pas comme un oiseau, comme font tous les oiseaux, mais il parlait et disait dans un langage humain:

« Lève-toi, Tsolkas, fuyons; lève-toi, Tsolkas, allonsnous-en! Des Turcs en grand nombre marchent sur nous pour nous tuer. »

Tsolkas sourit et met son fez de travers, il se tord la moustache et se roule les cheveux.

« Que dis-tu, petit oiseau? Que dis-tu, oiseau perdu? Tant que Tsolkas est vivant, il ne craint pas les Turcs; qu'ils viennent innombrables, petit oiseau, et qu'il en vienne d'autres encore! »

Il appelle ses pallikares et leur dit: « Où êtes-vous, mes dignes et braves pallikares? Tirez doucement vos coups de fusil, car il nous vient du froment des montagnes de Goura; ce sont les vieux Dimos et Kostas qui nous l'envoient. »

Ils lui répondent, ils lui font cette réplique: «Comment veux-tu que nous combattions, capitaine Tsolkas, avec les chaleurs de juillet et l'ardent soleil d'août? Nos fusils brûlants ne peuvent manger la poudre.»

Alors Tsolkas tire son sabre et crie à ses pallikares: «Dégaînez vos sabres et marchons en avant; il faut que villes et villages apprennent que le capitaine Tsolkas a combattu contre trois milliers de Turcs, en l'an du Christ mil sept cent soixante, avec les chaleurs de juillet et sous l'ardent soleil d'août.»

Pendant trois jours il combat, durant trois jours et trois nuits, sans pain, sans eau, sans aucun secours. Il se fraya un passage au travers des Turcs avec tous ses pallikares et, comme un épervier, il prit son essor vers la cime des hautes montagnes.

60.

## Ο ΝΙΚΟΤΣΆΡΑΣ.

(1770.)

"ΕΝΑ πουλάκι ξέβγαινε 'πὸ μέσ' ἀπὸ τὴ Βέρροια, ράχη σὲ ράχη περπατεῖ, λημέρι σὲ λημέρι κὰ οἱ κλέφταις τὸ ἐρώταγαν, κὰ οἱ κλέφταις τὸ ρωτῖσι. «Πουλάκι, πόθεν ἔρχεσαι, καὶ πόθε καταιβαινεις; » «᾿Απὸ τὴ Βέρροια ἔρχομαι, ςτ' "Αγραφα καταιβαίνω πάω νὰ βρῶ τὸν Νικολὸ, νὰ σμίξω τὸν Σταμάτη, νὰ ᾿πῶ τὰ χαιρετήματα ὰπὸ τὸν Νικοτσάρα τρεῖς μέραις κάμνει πόλεμον, τρεῖς μέραις καὶ τρεῖς νύκταις,

πέρα ςτὸ Ξηρολείβαδο, ςτοὺς πάγους καὶ ςτὰ χιόνια.»

10 «ἸΑκοῦστε, παλληκάρια μου, φωνάζ ὁ Νικοτσάρας,

βάλτε τσελίκι ςτὴν καρδιὰ, καὶ σίδερα ςτὰ πόδια,

καὶ πάρτε τὰ τουφέκια σας, βγάλτε καὶ τὰ σπαθιά σας,

γιουροῦσι γιὰ νὰ κάμωμε, νὰ φθάσωμε ςτὸ Πράβι,

τὸν ἄλυσον νὰ κόψωμεν καὶ πέρα νὰ ἡιχθοῦμε,

15 ζερδιά μεριά τὸν ποταμὸ νὰ πάρωμε, παιδιά με, νὰ βροῦμε τὰ Λαζόπουλα, τὸν καπετὰν Λαμπράκη.» Εὐθὺς γιουροῦσι ἔκαμαν, κ' ἔφθασαν ςτὸ γεφύρι, καὶ μὲ τὸ δαμασκὶ σπαθὶ ὁ Νικοτσάρας κόφτει τὸν ἄλυσον τοῦ γεφυριοῦ, κ' ἔδιάβηκαν ἀντίκρυ.

#### LX.

#### NIKOTSARAS.

Un petit oiseau est sorti de Verrhia, il va de rocher en rocher, de liméri en liméri; et les clephtes l'interrogent, et les clephtes le questionnent: «Petit oiseau, d'où viens-tu? Petit oiseau, d'où descends-tu?»

« Je viens de Verrhia, je descends à Agrapha; je vais trouver Nikolo, je vais rejoindre Stamati, pour les saluer de la part de Nikotsaras. Depuis trois jours il combat, depuis trois jours et trois nuits, par delà Xirolivado, dans les glaces et dans les neiges. » — « Écoutez, mes pallikares, s'écrie Nikotsaras; mettez de l'acier dans votre cœur et du fer à vos pieds; prenez vos fusils et dégaînez vos sabres; marchons en avant pour arriver à Pravi, pour couper la chaîne et nous élancer sur l'autre bord; suivons le fleuve sur la rive gauche, mes enfants, afin de rencontrer les enfants de Lazos et le capitaine Lambrakis. »

Aussitôt ils s'élancent et atteignent le pont, et, avec son sabre de Damas, Nikotsaras coupe la chaîne du pont, et ils passent sur l'autre rive.

1000 19.5 For Court 1.00.0

## COMPLAINTE DE MAITRE JEAN.

(1770.)

Les Sfakiotes, qui ne s'étaient jamais sentis plus aguerris et plus fiers que dans le courant du siècle dernier, furent entraînés dans la désastreuse expédition de 1770. Cette entreprise, provoquée par l'inquiète ambition de l'impératrice Catherine, pompeusement annoncée à l'Occident et brillamment commencée, ne devait aboutir, grâce à la sotte prisomption d'Alexis Orlof qu'à d'humiliants échecs et à une lamentable effusion de sang chrétien. La révolte fut décidée et conduite dans l'île de Crète par un certain Maître Jean, dont le nom et le souvenir se sont conservés dans un chant populaire que j'écrivis à Sfakia même, sous la dictée des vieilles femmes. Maître Jean devait sans doute le titre que hui donne la tradition à quelque supériorité intellectuelle qu'il aurait acquise je ne sais où. Peut-être avait-il, dans sa jeunesse, voyage hors de l'île. Quoiqu'il en soit, c'était le plus riche propriétaire de Sfakia. Il semble avoir eu une tête politique capable de former de vastes plans ou du moins de les comprendre et d'en poursuivre l'exécution avec patience et résolution. Il voulait, comme dit le poëme populaire qui perpetue sa memoire, retablir la nationalité hellenique, την 'Ρωμηοσύνην. Aussi, dès que l'apparition de la flotte russe et les premiers succès de l'insurrection de Morée furent connus en Crète, Maître Jean souleva Sfakia. était en relation, depuis plusieurs années déjà, avec Benaki, le primat Messenien, et avec les chefs Maniotes; des armes

et des munitions avaient été amassées de longue main. Les Sfakiotes réussirent d'abord; ils se répandirent dans la plaine, pillèrent beaucoup et réduisirent les autres à s'enfermer dans les plates-formes.

Ce fut alors que Maître Jean fit un voyage à Paros pour se concerter avec Orlof, et lui demander une coopération active, une attaque sur l'une des forteresses de l'île. Orlof, qui avait l'ambition d'un grand rôle, mais qui n'en avait pas le génie, ne sut rien comprendre et ne voulut rien faire. Il attendit, et, pendant qu'il se donnait de grands airs et qu'il tranchait du souverain, la Morie fut reconquise à l'aide de la soldatesque Albanaise. La partie était perdue, partout en Crète les raïas étaient restés tranquilles; Sfakia seul était en armes. Les pachas rassemblèrent des troupes et marchèrent, avec des forces imposantes, contre les Sfakiotes. Ceux-ci étaient divisés, les uns voulaient se soumettre, les autres résister. Pendant qu'on discutait, les Turcs franchirent les défilés, ravagèrent et incendièrent les villages d'Askyfo et d'Anopolis, et ne se retirèrent qu'en emmenant de nombreux prisonniers et un riche butin. Maître Jean n'avait cessé de conduire la résistance; mais, mal secondé, il fut partout battu et repoussé; son frère même tomba aux mains des Turcs. Ceux-ci, malgré leur succès, ne regardaient point la rébellion comme supprimée, tant qu'ils n'en auraient point le chef entre les mains. De Megalo-Kastro, le pacha fit porter à Maître Jean des paroles de pardon et de réconciliation, en l'engageant à venir le trouver pour faire sa paix et rentrer en grâce. Pour mieux assurer l'effet de ses promesses trompeuses, on força, par des menaces de mort, le frère du chef à lui écrire une lettre, où il se portait garant de la bonne foi du pacha et pressait Maître Jean de céder. Tout en se conformant aux ordres de celui dont un signe pouvait faire tomber sa tête, le rusé Sfakiote trouva moyen de donner un avertissement à son frère. Au

bas de sa missive, il écrivit trois fois la lettre ψ, dans un endroit où, sans frapper les yeux, elle pouvait, avec un peu d'attention, être aisément distinguée. Cette lettre signifiait dans sa pensée μή (ἔρθης), μή, μή: Ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas. Il espérait que son frère comprendrait ce langage, resterait dans la montagne et se déroberait à la mort qui l'attendait. Mais, celui-ci, las du rôle qu'il jouait et des maux qu'il attirait sur son pays, conseillé d'ailleurs par de faux amis vendus au pacha, n'examina point la dépêche, s'empressa d'accepter ce qu'on lui proposait et donna tête baissée dans le piége. On l'accueillit d'abord avec beaucoup d'amitié et d'honneurs; puis, dès qu'on fut sûr de le bien tenir, on changea de ton. Il fut pendu à Candie, comme brigand, et l'île entière retomba sous un joug plus dur que jamais.

Ces détails sur un personnage, dont le nom n'est mentionné dans aucune histoire publiée en Occident, m'ont été donnés dans le pays même par la tradition et les chants qui la conservent, puis confirmés à Athènes par un des Crétois qui connaissaient le mieux l'histoire moderne de leur île, M. Antoniadis, un courageux combattant de la guerre de l'Indépendance, et le rédacteur, pendant de longues années de l'un des journaux les plus estimés qui se soient publiés à Athènes, l'Athina (Extrait de l'Île de Crète, par Georges Perrot).

#### 61.

## Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ.

Άπώχει νοῦν καὶ λογισμόν, καὶ γνῶσιν ςτὸ κεφάλι, ἀς κάτση καὶ συλλογισθη τὸν δάσκαλον τὸν Γιάννη, ἀποὖτον πρῶτος τῶν Σφακιῶν κ' ἢτον καὶ νοικοκύρις, κ' ἔκανεν περικάλεσιν νὰ γίνη 'Ρωμηοσύνη·

5 Κάθε Λαμπρή, Χριστούγεννα, εδανεν το καπέλο, κ' έλεγεν τοῦ πρωτοπαπᾶ · «Τον Μόσκοβο θὰ ψέρω.» «Δάσκαλε Γιάννη τῶν Σψακιῶν, καταίβα ν' ἀναγνώσης ψερμάνια ἀπὸ τὸν βασιλιὰ, κὴ ἀπολογιὰ νὰ δώσης.» «Σώπασε, σὸ πρωτοπαππᾶ, μ' ἀκόμη δὲν σοῦ τὧπα·

ἐγὼ θὰ πάρω τὸ σταυρὸν ςτὴν πόρτα νὰ κολλήσω,
 ἐγὼ θὰ πάγω τὸ σταυρὸν εἰς τῶν Χανιῶν τὴ πόρτα,
 καὶ μὲ τὰ λιανοτούψεκα ἔξω νὰ τοὺς πορίσω.»
 « Δάσκαλε Γιάννη, δάσκαλε, σώπα · δὲν μᾶς ἐπρέπει,
 κὴ, ὰν τ' ἀκούση ὁ Θασιλιᾶς, Τούρκους θὰ μᾶς ἐπέμψει.»

15 « "Ας πέμψη αὐτὸς τ' ἀσκέριν του κὴ οῦλην τε τὴν ἀρμάδα, μὰ ἔχουν ἄνδρες τὰ Σφακιὰ ἀπ' εἶναι παλληκάρια, κὴ ᾶς πέμψη αὐτὸς τ' ἀσκέριν του, καὶ οὖλα τὰ μπαϊράκια, μὰ ἔχουν ἄνδρες τὰ Σφακιὰ σὰν τὰ περιστεράκια. »
« Δάσκαλε Γιάννη, δάσκαλε, κάμε ὅσα μπορέσης,

20 νὰ μὴ τ' ἀκούση ὁ Πασιᾶς, Τουρκιὰ νὰ μᾶς ἐπέμψη.
Καὶ ὁ Πασιᾶς σὰν τ' ἄκουσε, βαρὺ τοῦ κακοφάνη·
ςτὸ Κάστρο καὶ ςτὸ 'Ρέθυμνο τὸ μουκαρέμι ψθάνει·
ὄνταν ἐξεβαρκάραν το, ἔπαιξαν τοῆ μπουμπάρδαις,
κ' οἱ Σφακιανοὶ το' ἀκούσασιν, κ' ἔπιασαν τοῆ Μαδάραις.

25 Κή ενταν επρεμαζόνουν το, επαίξαν τοῦ μπεργιέραις,

#### LXI.

## MAITRE JEAN.

QUE celui qui a de l'esprit, de la réflexion et de l'intelligence dans la tête s'arrête à méditer l'histoire de Maître Jean, qui, le premier de Sfakia et chef de maison, fit un appel pour reconstituer la nationalité hellénique.

À chaque Pâques, à chaque fête de Noël, il mettait son chapeau et disait au protopapas: «J'amènerai le Russe.»

«Maître Jean de Sfakia, descends pour lire le firman du Sultan et faire ton apologie.»

«Tais-toi donc, protopapas; je n'ai point encore tout dit: Je veux prendre la croix et aller la planter sur la porte de la Canée, je veux, à coups de fusil, chasser les Turcs dehors.»

«Silence, maître Jean, il ne nous convient pas de parler ainsi. Si le Sultan vous entendait, il nous enverrait les Turcs.»

«Qu'il envoie son armée et toute sa flotte! Sfakia possède des hommes de cœur, de vrais pallikares. Qu'il envoie son armée et tous ses étendards, Sfakia renferme des hommes de cœur aussi nombreux que ses ramiers.»

« Maître Jean, maître Jean, fais tout ton possible pour que le Pacha ne t'entende pas, car il nous enverrait des Turcs. »

Mais le Pacha l'entendit et fut vivement irrité. L'armée ottomane arrive à Kastro et à Rhetymno; quand elle débarqua on fit gronder les canons, et les Sfakiotes les entendant s'enfuirent sur les montagnes désertes. Et, quand les troupes se furent rassemblées, on mit en jeu les pier-

κ' οι Σφακιανοί το ἀκούσασιν κ' εβαλαν τοῦ μαχαίραις. Πιάνουν καὶ κάμνουν μιὰν γραφήν καὶ στέρνουν την ἐπάνω. « Διωρισμένε βασιλιά, γράψε μου τί να κάμω, να πολεμήσω τα Σφακιά, η να τα ρεφουδάρω;» « Μή πολεμήσης τὰ Σφακιὰ καὶ μή τὰ ὁεφουδάρης, μά στείλε να μοῦ πιάσουνε τὸν δάσκαλον τὸν Γιάννη,» Πορίζουνς αφ' τὰ Χανιά σαράντα μπαϊράκια, νά πάνε νά τά καύσουνε τοῦ Γιάννη τά κονάκια. Πάνω ςτὰ Φραγκοκάστελλα κουρτίζουν τὰ τσαντήρια, 35 και μέσα ςτην Άνώπολιν τα κάνουν τα ταλίμια, καὶ κάτω ςτὴν χρυσή πηγή παίζουνε τὰ παιγνίδια. Δίδουν το 'Αράδενας φωτιά, καίγουν τον 'Αϊγιάννη. κατακαϋμένη 'Αράδενα, καὶ σεῖς 'Αραδενιώταις, καὶ ποδναι κ' οἱ ἀνδρειωμένοι σας, καὶ ποῦ οἱ παιγνιδιώταις; 40 είς τὰ βουνά εδώκανε καὶ γνωριμιά δεν έχουν. Κλαίγει ή Σγουρομαγδαληνή και τὰ μαλλιά της βγάνει, κλαίγει ταῖς θυγατέραις τση, ταῖς ἀρησπλουμισμέναις, που προξενιά της πεμψανε απού τον Αϊγιάννη, καὶ τώρα ταῖς ἐγδύσανε καὶ ταῖς κάμνουν σὰν κούρβαις. Τὸν πρῶτον ἀπε πιάσασιν τὸ δάσκαλο Γιαννάκη, 4.5 μ' όλον του τὸν συσυλαί, δικόν του μπαϊράκι. σέρνουν καὶ τὴ γυναῖκά του μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της. « Δάσκαλε Γιάννη τῶν Σφακιῶν μὲ τὸ πολύ φουσσάτο, ποιὸς τὤλεγε πῶς θὰ γενη ή Κρήτη 'Ρωμηακάτο;» 50 Πιάνουν, πισθαγκωνίζουν τον σαράντα πασσαλήδες, καὶ τότ' ὁ μαῦρος τσοὶ λαλεῖ, σὰν ζάρουν ἱιτσατσήδες. « "Αν θέλετ' ἄσπρα, δίδω σας · κὴ αν θέλετε, παράδες· μὰ 'γὰ 'πατός μου το' ἔκοθα τοῆ μεγαλοβοομάδαις. κή αν θέλετ' ἄσπρα, δίδω σας κή αν θέλετε, τσηκίνια. 55 μα 'γω 'πατός μου τάκοθα, κ' εφόρτωσα καράθια.»

riers, et les Sfakiotes, en les entendant, jetèrent-là leurs épées.

Îls prennent [du papier] et font une missive qu'ils envoient en haut lieu: «Sultan, notre maître, écris-moi ce que je dois faire. Faut-il combattre Sfakia, ou faut-il l'abandonner?»

« Ne combats point Sfakia et ne l'abandonne pas, mais envoie quelqu'un se saisir de Maître Jean. »

Quarante étendards sortent de la Canée; on va mettre le feu aux palais de Maître Jean.

En haut à Franco-Castello, les Turcs dressent leurs tentes, et dans Anopolis ils font l'exercice, et en bas à la source d'or ils jouent des instruments.

Ils incendient Aradéna, ils brûlent le village de Saint Jean. Pauvre Aradéna et vous, ses habitants, où sont donc vos braves guerriers, où sont vos musiciens? Ils se sont enfuis sur les montagnes, et ils ne savent ce qui se passe. Madeleine la crépue pleure et s'arrache les cheveux; elle pleure ses filles, ses filles belles comme fleurs, qui avaient reçu du village de Saint Jean une demande en mariage; et maintenant on les dépouille et on les traite comme des prostituées.

Le premier dont se saisissent les Turcs c'est Maître Jean; ils s'emparent aussi de tout le personnel de sa maison et de son étendard particulier, et ils entraînent sa femme et ses enfants.

« Maître Jean de Sfakia avec ta nombreuse armée, qui donc disait que la Crète allait redevenir Grecque?»

Quarante hommes du pacha le prennent et lui lient les mains derrière le dos, et alors l'infortuné leur dit, comme c'est la coutume des suppliants:

« Si vous voulez des aspres, je vais vous en donner, et des paras, si vous en voulez, mais c'est moi-même qui les ai frappés pendant les grands jours de la Semaine-Sainte. Si vous voulez des aspres, je vais vous en donner, et des sequins, si vous en voulez, mais c'est moi-même qui les ai frappés et en ai chargé des navires. »

«Δεν θέλομεν ἀπ' τ' ἄσπρα σου, μουδ' ἀπού το φλουρί σου, δάσκαλε Γιάννη, θέλομεν μέσα την κεφαλή σου.»

Χαρούμενοι τὸν παίρνουνε καὶ ςτοῦ Πασιᾶ τὸν πᾶνε, κὴ ὅνταν τὸν ἀνεβάζανε εἰς τοῦ Πασιᾶ τὴ σκάλα, 60 ἐστράφηκε ζερβιὰ δεξιὰ, κ' ἐφώναξε μεγάλα.

- «Καλῶς σᾶς ηὖρα, ἀψέντη μου, ἀψέντη ἀψεντάδων!» «Καλῶς τονε τὸν Γιάννη μας, κρουσάρην τῶν κρουσάρων, ἐσύ 'σαι ποῦ καυχήστηκες πῶς δἐν φοβᾶσαι Χάρον, καὶ σύ 'σαι ποῦ καυχήστηκες πῶς θὰ τόνε κρεμάσεις
- 65 ςτήν πόρτα τὸν χρυσὸ σταυρὸν, κὴ ἀποκειὰ νὰ περάσης.»
  Καψὲ γλυκὸν τῦ ψέρανε εἰσὲ χρυσὸ ψιλτσάνι,
  κ᾽ ἕνα τσιμποῦκι γιασεμὶ, χίλια τσεκίνια κάνει.
  Στέκει καὶ συλλογίζεται, κουνεῖ τὴν κεψαλή του,
  τὰ γόνατά του τρέμουνε, παγόνει τὸ κορμί τε,
- 70 κ' ετρέχασιν τὰ μάτια του δάκρυα σὰν τὰ ροβίθια.
  «Ἡτσαμπα νὰ με δώσουνε σακκούλια πεντακόσια,
  νὰ 'σιάσω τὸ σεράγι μου ὡς ἤτονε καὶ πρῶτα!»
  Καὶ ὁ Πασιᾶς κρυφογελᾶ, λέγει τοῦ σερασκέρη·
  «Γιὰ τὴν ζωήν του δὲν ψηφᾶ, μὰ τὸ σεράγι θέλει.»
- 75 Κὴ ἀπὴς ἀπόπιε τὸ καφὲ, τοῦ παίρνουν τὸ τσιμπεκι. πιάνουν καὶ καταβάζουν τον κάτω εἰς τὸ τιμπροῦκι, καὶ πιάνουν καὶ τε γδέρνουνε τὸ χειλομάγουλό του, κ' ενα γυαλὶ τοῦ δώκανε νὰ 'οῆ τὸ πρόσωπό του. Κὴ ἀπὴς καὶ ἀπογδάρανε καὶ τὴν δεξιά του χέρα,
- 80 ετότες ετουρκεύτανε τὴν μιά του θυγατέρα.
  Κὴ ἀπὴς καὶ ἀπογδάρανε καὶ τὴν ζερβιά του χέρα, ετότε χαζιρεύουνε τὴν ἄλλη θυγατέρα,
  - κ' ἐρώτησεν ἡ ὀρφανή· « Παιδιὰ, ποὖν' ὁ μπαμπάς μου;» «Κάτω ςτὸ γλέντι κάθεται μὲ τ' ἄλλα παλληκάρια.»
- 85 Κ' ἐκεῖνον τὸν ἐτρώγανε τῆς θάλασσας τὰ ψάρια.

« Nous ne voulons ni de ton argent ni de ton or; ce que nous voulons, Maître Jean, c'est ta tête. »

Avec joie ils le prennent et le conduisent chez le Pacha, et quand il eut monté l'escalier du Pacha, il se tourna à droite et à gauche et s'écria fortement: «Mon maitre, seigneur des seigneurs, sois le bien retrouvé!»

«Sois le bien venu, Maître Jean, corsaire des corsaires! C'est toi qui te vantais de ne pas craindre la mort; c'est toi aussi qui te faisais fort de suspendre la croix d'or audessus de la porte [de la Canée], et de passer ensuite.»

On lui apporte de doux café dans une tasse dorée, et une pipe en bois de jasmin de la valeur de mille sequins. Il se tient debout, pensif; il secoue la tête, ses genoux tremblent, son corps est glacé, et des larmes, grosses comme des pois chiches, coulent de ses yeux. « Que ne me donnet-on cinq cents bourses, dit-il, pour rebâtir mon palais comme il était naguère! »

Le Pacha rit furtivement, et dit au séraskier: « Il ne se soucie pas de sa vie, mais il songe à rebâtir sa demeure. »

Quand il eut bu son café, ils lui prennent la pipe. Ensuite on le fait descendre dans le cachot. On le saisit et on lui écorche les lèvres et les joues, et on lui donne un miroir pour se regarder le visage. Et, après lui avoir écorché la main droite, on fait turque l'une de ses filles; et, après lui avoir écorché la main gauche, on se dispose à faire turque son autre fille. Et la pauvre orpheline demande: «Enfants, où est mon père?»

«Il'est en bas à se divertir, assis avec les autres pallikares.»

Hélas! l'infortuné servait de pâture aux poissons de la mer. (Ile de Crète.)



## COMPLAINTE DE LA ROUMÉLIE.

CETTE pièce de vers est extraite du voyage en Grèce de Dimo et Nicolo Stéphanopoli 1). Ces deux savants, membres de l'antique et illustre famille des Stéphanopoli, encore actuellement existante dans le district grec de Cargese, en Corse, avaient été chargés par Bonaparte d'une mission en Grèce, mission scientifique et littéraire en apparence, mais dont le but était essentiellement politique. C'était en 1797; Venise venait de capituler, et, le 26 mai, les Français avaient occupé les îles Ioniennes. Le général en chef de l'armée d'Italie, écrivant le 1er août, de Milan, au Directoire exécutif, lui rendait ainsi compte du débarquement des soldats de la République à Cortou: « Un peuple immense était sur le rivage pour accueillir nos troupes, avec les cris d'allégresse et d'enthousiasme qui animent les peuples, lorsqu'ils recouvrent la liberté. A la tête de ce peuple était le Papa, ou chef de la religion du pays, homme instruit et déjà d'un âge avancé. Il s'approcha du général Gentili et lui dit: « Français, vous allez trouver dans cette île un peuple ignorant dans les sciences et les arts qui illustrent les nations; mais ne le méprisez pas pour cela; il peut devenir encore ce qu'il a été; apprenez en lisant ce livre à l'estimer.» Le général ouvrit avec curiosité le livre que lui offrait le Papa, et il ne fut pas peu surpris en voyant que c'était l'Odyssée d'Homère.»

<sup>1)</sup> VOYAGE de Dimo et Nicolo Stéphanopoli en Grèce, pendant les années 1797 et 1798, d'après deux missions, dont l'une du gouvernement français et l'autre du général en chef Buonaparte; rédigé par un des professeurs du prytante. Avec figures, plans et vues levées sur les lieux. À Londres, 1800. — Deux volumes in-80.

L'espoir de voir un jour la Grèce reprendre sa place parmi les nations civilisées, en reconquérant sa liberté n'avait pas germé uniquement dans le cœur du prêtre grec de Corfou; Bonaparte, lui aussi caressait, depuis quelque temps déjà, l'idée d'affranchir de la domination ottomane la glorieuse patrie de Thémistocle et de Philopæmen. Il aimait avec passion cette vieille terre classique, mère des Sages et des Héros, et il rêvait le rétablissement de l'empire grec d'Orient, avec Constantinople pour capitale.

Ce fut dans le but de préparer l'exécution de cette grande entreprise et d'en assurer le succès, qu'il envoya aux Grecs deux de leurs compatriotes avec une lettre qu'ils devaient remettre au bey du Magne.

Le moment était on ne peut mieux choisi pour un appel aux armes; la Grèce toute entière n'attendait qu'un signal pour se lever comme un seul homme et courir sus au tyran. Depuis plusieurs années déjà, les Clephtes guerroyaient contre les pachas. Ils voulaient vivre libres ou mourir, et, comme des lions, ils s'élançaient au combat en chantant le Δεῦτε, παῖδες τῶν Ἑλλήνων, cette Marseillaise grecque de Rhigas, le martyr.

C'était avec ces hommes que la balle connaissait que les Stéphanopoli devaient s'entendre; c'était à eux qu'ils devaient faire part des projets de Bonaparte. Suivant leurs instructions, ils allèrent de préférence s'adresser au bey des Maïnotes, petite peuplade farouche et indomptable qui avait su préserver son indépendance des atteintes du despotisme musulman. Le chef de ce peuple héroïque s'empressa d'accueillir les envoyés de la grande République et de leur ménager des entrevues avec les députés de la Livadie, de la Macédoine, de la Crète et de l'Albanie.

Dans ces réunions, où l'on traitait des intérêts communs, il arrivait fréquemment au vieux Maïnote de retracer en termes vigoureux les atroces persécutions que le gouvernement

turc exerçait contre le malheureux peuple grec. Un jour, il crut devoir ajouter un nouvel intérêt aux détails qu'il avait donnés à ses hôtes, «en y joignant le chant d'une complainte qui retrace, d'une manière également fidèle et touchante, l'état déplorable de la Grèce. C'est la réponse de Romélie à la demande que lui fait un étranger. Trois femmes chantent alternativement, tandis qu'un Maïnote accompagne leurs voix avec une espèce de guitare.»

Comme souvenir des desseins de Bonaparte en faveur de l'affranchissement de la Grèce, ce myriologue patriotique est digne d'attirer notre attention. C'est ce qui nous a décidé à le publier.

Le texte donné par l'auteur du Voyage en Grèce est horriblement défiguré par les fautes d'orthographe et d'accentuation. Nous nous sommes appliqué à les faire disparaître et à donner une édition aussi correcte que possible. Nous avons également quelque peu modifié la ponctuation.

Le rédacteur du Voyage en Grèce, qui s'intitule « professeur du prytanée », a traduit en vers la Complainte de la Roumélie. Cette traduction, comme toutes celles du même genre, est plutôt une paraphrase qu'une version réelle de l'original. Elle est en vers de différentes mesures.

Faisons remarquer en terminant que les premiers vers de cette Complainte ont un grand air de parenté avec le début commun à un certain nombre de chants populaires. Elle nous semble avoir été composée dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, plusieurs passages le prouvent suffisamment. Passow, qui a connu le Voyage des Stéphanopoli, puisqu'il en a extrait quelques distiques qui figurent dans son recueil, n'a pas jugé à propos d'y donner place à la Complainte de la Roumélie, qui par conséquent ne serait pas, selon lui, d'origine populaire.

62.

## ΤΗΣ 'ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.

"Ολος ο κόσμος χαίρεται, όλοι βαρούν παιγνίδια. ή 'Ρούμελη καὶ τὰ νησιά στέκουνε πικραμμένα. « Ρούμελη, για δέν χαίρεσαι, για δέν βαρείς παιγνίδια;» «Είς τὴν σκλαβιάν ποῦ μὲ θωρεῖς, ςτὰ σίοχρα τοῦ Τούρκυ, ς μπρέ, νά μοῦ 'πῆς νά χαιρεθῶ πῶς σὲ βαστῷ ἡ καρδιά σου; μήν είσαι ξένος κ' έφθασες, κή ακόμη δέν ήξεύρεις τί γίνεται ςτην 'Ρούμελην, και τί περνά ςτην Πόλιν; μήν είσαι φίλος των Γραικών κή άπεθυμάς να μάθης τὸ τί έχω καὶ δέν χαίρομαι, διατ' είμαι λυπημένη; το όποιος κή αν ήσαι, ανοίξε την ίστοριαν, καί ίδε τ' ήτον ή Γραίκια μιὰ φορά, κὴ ἄκουσε τ' είναι τώρα, ποῦ ὁ τύραννός μου ἐήμαξε τὸ γένος τῶν 'Ρωμαίων. Ποῦ είναι ἡ ᾿Αθήνα μου, ποῦ είν ἐκείνη ἡ ᾿Αθήνα, ποῦ ὁ κόσμος ἐθαμάστηκε καὶ σέθεται ἀκόμη; 15 έκει επρωτοφάνηκε ή έλευθεριά ςτον κόσμον. έκει διαλάλησε ο Σολών των Άθηναιων τούς νόμους. έκει έτρεχαν να φωτισθούν της Εύρωπης τα έθνη, κὴ ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς ἔρχουνταν ςτὴν Αθήνα τῶν βασιλέων τὰ παιδιά στερειάς καὶ τοῦ πελάγου, 20 άλλα να 'δούν τ' εργόχειρα των θαυμαστών τεχνίτων. άλλα να σμίξουν τούς σοφούς, να μάθουν επιστήμαις, ν' ακούσουν παραδείγματα από τούς φιλοσόφους. Έκειν ή Άθήνα που γροικάς, πουλαθε τόσην φήμην,

#### LXII.

### COMPLAINTE DE LA ROUMÉLIE.

TOUT le monde est dans l'allégresse, tous font retentir les instruments. La Roumélie et les îles sont plongées dans l'amertume. « Roumélie, pourquoi n'es-tu pas dans la joie, pourquoi ne fais-tu point résonner les instruments? »

« Dans l'esclavage où tu me vois, dans les fers du Turc, comment as-tu le cœur de me dire d'être dans la joie? Arrives-tu donc de l'étranger que tu ne sais pas encore ce qui a lieu en Roumélie, ce qui se passe à Constantinople? Es-tu l'ami des Grecs, et désires-tu apprendre pourquoi je ne me réjouis pas et pourquoi je suis dans la tristesse? Qui que tu sois, ouvre l'histoire, vois ce qu'était jadis la Grèce, et écoute ce qu'elle est maintenant que mon tyran a porté la désolation parmi la nation des Grecs. Où est mon Athènes, cette Athènes que le monde admira et qu'il vénère encore? C'est là que la liberté apparut pour la première fois dans le monde, c'est là que Solon promulgua les lois athéniennes, c'est là qu'accouraient pour s'éclairer les nations de l'Europe, là que, des extrémités de la terre, des îles et du continent, venaient les enfants des rois, les uns pour voir les chess-d'œuvre des merveilleux artistes, les autres pour fréquenter les sages et apprendre les sciences, et entendre les leçons des philosophes. Cette Athènes, dont je te parle, et qui fut si fameuse, maintenant l'esclavage

τώρα ή σκλαβιὰ τὴν ἔφαγε, τώρα δἐν εἶναι πλέου,

25 τώρα οἱ διαβάταις ποῦ περνοῦν, οἱ ξένοι ποῦ διαβαίνουν,

ἄλλον ἐκεῖ δἐν βρίσκουνε, ἄλλον ἐκεῖ δἐν βλέπουν,

παρ' ἕνα ἔρημον χωριὸν 'κεῖ ποὖτον ἡ 'Αθήνα,

κ' ἕναν ψιλάργυρον ἀγᾶν ςτὸν τόπον τοῦ 'Αρεοπάγου.

Καὶ ποιὸς ν' ἀράξη ςτὸ Μωρηὰ καὶ δάκρυα νὰ μὴν χύση;

30 καὶ ὅποιος εἶχε τὸν ίδεῖ ςτὸν καιρὸν τῶν Ἑλλήνων, πριχοῦ παρὰ νὰ σκλαβωβῆ, ἔπρεπεν νὰ πιστεύση τὸν εἶχαν κτίσει οἱ θεοὶ διὰ μιὰν στολήν τοῦ κόσμου, καὶ τώρα εἶν ἄγριος κ' ἔρημος, κὴ ἄγρια θερία θρέψει. Όπου ρίξω τὸ βλέμμα μου, ὅπου γυρίσω, βλέπω

35 σκλαβιά, χηράδες κὴ ἀρφανὰ καὶ Τούρκους ματολαύταις. Στὴν 'Ρούμελην κάθε πασᾶς, ςτὸν τόπον ποῦ ὁρίζει ἔστοντας ἐφταξούσιος, ὅ,τι τοῦ ὁρμήση κάμνει· γδύνει, ἀχανίζει φαμελιαῖς, καὶ χόρτασιν δέν ἔχει ὅσον ποῦ νὰ 'δῆ τὸν ῥαγιὰ γυμνὸν καὶ πεινασμένον·

40 κὴ ἂν ἦν' κὰνένας πλούσιος, μαύρη, κακή του μοῖρα! νὰ χάση πλούτη καὶ ζωὴν κάθε ὥρα κινδυνεύει. καὶ τὰ καϋμένα τὰ νησιὰ ἀνάπαυσιν δὲν ἔχουν, ποτὲ δὲν λείπουν ἀπ' ἐκεῖ οἱ κλέπταις τῆς θαλάσσης, Τοῦρκοι, Φράγκοι καὶ Βάρβαροι, ὅλοι τὰ κατατρέχουν:

45 καὶ ποιὸς νὰ ὅῆ τὴν Ἐγριπου, νὰ μὴν κακοκαρδίση;
τὴν Ἡοδο νὰ μὴν λυπηθῆ, τὴν Κρήτην νὰ μὴν κλαύση,
καὶ τὰ ἐπίλοιπα νησιὰ νὰ μὴν ἀναστενάξη;
Βγαίνει κὴ ὁ Καπετὰν πασᾶς, μία φορὰ τὸν χρόνου,
μὲ ἀρμάδα ςτ' ᾿Αρχιπέλαγο τὸν γῦρόν του νὰ κάμη·

50 τρομάρα πιάνει τὰ νησιὰ, σὰν μάθουνε πῶς φθάνει·
μὲ χρυσὰ δῶρα τρέχουνε νὰ τὸν συναπαντήσουν·
ἔτσι καὶ δὲν τοὺς ὀργισθῆ καὶ δὲν τοὺς ἀφανίζει.
Καὶ ἀκόμη ὅλα δὲν τ' ἄκουσες ὅσα οἰ Ῥωμηοὶ παθαίνουν·

l'a dévorée, maintenant elle n'est plus, maintenant les voyageurs, les étrangers qui passent, ne trouvent plus, ne voient plus qu'un village désert là où était Athènes, et un avare aga là où siégeait l'Aréopage. Et qui peut, sans verser des larmes, aborder en Morée? Quiconque l'aurait vue du temps des Hellènes, avant qu'elle ne fût esclave, eût cru que les Dieux l'avaient créée pour être l'ornement du monde; et maintenant elle est sauvage et déserte, et elle nourrit des bêtes fauves. Partout où je jette les yeux, de quel côté que je me tourne, je ne vois qu'esclavage, veuves, orphelins, et Turcs souillés de sang. En Roumélie, chaque pacha est tout-puissant dans sa province, et il fait tout ce qui lui vient à l'esprit. Il dépouille et sacrifie des familles et n'est rassasié que lorsqu'il voit le raïa nu et affamé. Et si quelqu'un est riche, malheur, malheur à lui! À chaque instant, il court risque de perdre ses richesses et sa vie. Et ces pauvres îles, jamais elles n'ont de repos; là ne manquent jamais les écumeurs de mer, Turcs, Francs et Barbaresques; tous y portent la dévastation. Et qui pourrait voir Négrepont sans être affligé, Rhodes sans avoir le cœur triste, la Crète sans verser des larmes, et toutes les autres îles sans gémir? Une fois chaque année le Capitan pacha part avec sa flotte pour faire le tour de l'Archipel. La frayeur s'empare des îles, lorsqu'elles apprennent son arrivée; on court à sa rencontre avec de l'or et des présents, afin qu'il ne s'irrite pas et ne se livre pas au pillage. Mais tu n'as point encore entendu tout ce que souffrent

κάθε Τοῦρκος καὶ τύραννος, κάθε 'Ρωμηὸς καὶ σκλάβος' 55 ὁ Τοῦρκος δέρνει τὸν 'Ρωμηὸν, καὶ ποιὸς νὰ τοῦ μιλήση, καὶ νὰ σκοτώση ενα ραγιᾶ, ποιὸς πὰει νὰ τὸν καλέση; Νὰ μὴν θαρρῆς τί ενας 'Ρωμηὸς ἀπὸ ψοβέρα ἀφίνει νὰ κτυπηθῆ τοῦ βάρβαρου ποῦ τρέχει νὰ τὸν δείρη! 'Ρωμηὸς εἰς τ' ἄρματα ποτὲ Τοῦρκον δὲν ἐψοβήθη,

60 μὰ πρέπει νάχη ἀπομονὰ, ὅτι, ἀν βαρέση Τοῦρκον, μπορεῖ νὰ πάρη τὰ βουνὰ, κὴ ἀς πᾶν νὰ τὸν γυρεύουν! μὰ οἱ Τοῦρκοι ποῦ δέν συγχωροῦν 'Ρωμηοῦ πῶ νὰ βαρέση, πέψτουν καὶ κάνουν ὰθεσιὰ ἀπάνω ςτοὺς δικούς του. Νά σου ποιαῖς εἶναι τῶν Τουρκῶν ἡ κρίσες ςτὸν Λεβάντε.

65 «Πόλι μου, ποῦ εἶν' τὰ κάλλη σου, Πόλι δυστυχισμένη; Πόλι μου, φῶς ποῦ φώτιζες ᾿Ανατολή καὶ Δύσι, καὶ τώρα εἴσαι ἡ κατοικιὰ βαρβαρωτάτου γένους · καὶ βλέπεις τὴν ᾿Αγιὰν Σοφιὰ ςτ' ᾿Αγαρηνοῦ τὰ χέρια, νὰ κάθεται κὴ ὁ Μαωμέθ εἰς τῶν Γραικῶν τὸν θρόνον,

70 νὰ θρέψη τὰ Ῥωμηὄπουλα μὲ τῆς σκλαβιᾶς τὸ γάλα.
«Εὐρώπη, καὶ τἱ σοὕκαμα καὶ χαίρεσαι νὰ βλέπης 
ἕνα θεριὸ ςτὸν θρόνον μου, ποῦ δὲν χορταίνει αἶμα; 
μ᾽ ἕνα σημάδι τοῦ χεριοῦ χίλια κεψάλια πέφτουν· 
κ᾽ ἐγ᾽ ὅλα ταῦτα βλέπω τα καὶ μαῦρα δάκρυα χύνω·

75 καὶ ποῦ νὰ 'πῶ τὰ πάθη μου κὰνένανε δὲν ἔχω·
κὰνένας δὲν εὐρέθηκε νὰ μὲ παρηγορήση,
φαρμάκι ὡσὰν τί ἐπότισα ὅλ.χν τὴν οἰκουμένην·
κὴ ὅλοι μ' ὰλησμονήσανε, κὰνεὶς δὲν μὲ λυπᾶται,
κ' οἱ Μόσκοθαις οἱ φίλοι μου, ἡ μοναχή μ' ἐλπίδα,
80 καὶ τί καλὸ μοῦ κάμανε, σὰν ἔλθαν στὸν Λεθάντε:

80 καὶ τί καλὸ μοῦ κάμανε, σὰν ἦλθαν ςτὸν Λεβάντε;
νὰ μ' ἀφανίσουν τὰ νησιὰ καὶ νὰ μὲ παραιτήσουν·
καὶ πάλιν μὲ τὸν τύραννον νὰ κάμουν τὴν ὰγάπην,
νά σου σὲ τί κατάστασιν μ ἦφερεν ἡ σκλαβία·

les Grecs. Chaque Turc est un tyran, chaque Grec un esclave. Un Turc frappe un Grec; qui lui en parlera jamais? Et s'il tue un raïa, qui l'appellera en justice? Ne crois pas que ce soit par crainte qu'un Grec se laisse insulter par un barbare qui s'élance sur lui pour le frapper; un Grec en armes n'eut jamais peur d'un Turc; mais il doit avoir de la patience; s'il maltraite un Turc, il peut se réfugier sur les montagnes, et allez donc l'y chercher! Mais les Turcs, qui ne pardonnent pas à un Grec qui frappe, se précipitent sur ses parents et leur font subir d'indignes outrages. Voilà quels sont les jugements des Turcs dans le Levant.

« Ô Constantinople, ville infortunée, où donc est ta beauté? Ville qui éclairais l'Occident et l'Orient, tu es maintenant la demeure du peuple le plus barbare, tu vois Sainte-Sophie aux mains des fils d'Agar, et Mahomet, assis sur le trône des Grecs, nourrir leurs enfants avec le lait de la servitude. Europe, que t'ai-je fait pour te réjouir de voir sur mon trône une bête féroce, toujours altérée de sang? À un signe de sa main mille têtes tombent. Et moi, je vois tout cela, et je répands de sombres larmes et je n'ai personne à qui raconter mes souffrances; personne ne s'est trouvé pour me consoler, comme si j'avais abreuvé de poison l'univers entier. Tous m'ont oubliée, nul ne m'a prise en pitié. Et les Russes, mes amis, mon seul espoir, quel bien m'ont-ils fait, lorsqu'ils sont venus dans le Levant? Ils ont ruiné mes îles, m'ont négligée, et ont de nouveau fait la paix avec le tyran. Voilà en quel triste état m'a réduite l'esclavage; un esclavage si cruel ne s'est jamais vu

μία σκλαδιά τόσο σκληρή ςτὸν κόσμον δέν έφάνη,

85 κ' έλπίδα ἀπὸ κάμμιὰ μεριά νὰ λυτρωθῶ δέν ἕχω·
καὶ σύ μοῦ λέγεις νὰ χαρῶ, παιγνίδια νὰ θαρέσω,
ποῦ ἀλλοῦ, παρὰ ςτὰ δάκρυα μου, παρηγοριὰ δέν θρίσκω.

## 63. 'Ο ΚΑΤΣΑΝΤΏΝΗΣ.

(1800.)

Άπόψ' είδα ςτὸν ὔπνον μου, ςτὸν ὔπνον ποῦ κοιμούμουν, πέντε ποτάμια πέρναγα, τὰ πέντ' ἀράδ' ἀράδα: τόνα ποτάμι ήταν θολό, θολό κι αίματωμένο, κ' έγω μαύρος έφωναζα, όσο κή αν ήμπορούσα. 5 «Παιδιά μου, κάμετε καρδιά, και πέρα να ριχθούμε, τούς Τούρκους θα βαρέδωμε, θα πάρωμε και σκλάβους.» Κή ἀπὸ τὸν ϋπνον ξύπνησα, σὰν τρομαγμένο λάφι, κή ακούω μια ψιλή φωνή, ψιλή κή ανδρειωμένη, τὸ καρασύλι φώναζε, τὸ καρασύλι κράζει. 10 « Γιὰ σήκου, Κατσαντώνη μου · γιὰ σήκου, καπετάνε· μᾶς πρόδωκαν, μᾶς πλάκωσαν οι σκυλοαρβανίταις.» « Μέ τί ποδάρια να σταθώ, μέ τί χέρι να πιάσω τὸ ἔρχμο τουφέκι μου καὶ τὸ μαῦρο σπαθί μου! Έλα, Γεωργάκη άδελ.φέ, κ' έπαρε το κεφάλι, 15 να μή το πάγουν ςτον πασά, ςτον σκύλο τον Βιζίρη. σύρε νὰ βρῆς τὸ κόλι μου, νὰ βρῆς τὸν Λεπενιώτην. Τί νὰ σὲ κάμω, Σοὺφ-ὰγᾶ, πέντε γροσιῶν Άράπη! Άνάθεμα τὴν εὐλογιὰ ποῦ μ' ἔκαμε κουφάρι! καὶ σ' έδειχνα, παληότουρκε, ποιὸς εἶν' ὁ Κατσαντώνης. 20 Άφίν όπίσω τὰ παιδιά κὴ αὐτὸν τὸν Λεπενιώτη,

να ξαγοράς το αίμά μου με τούρκικα κεφάλια.»

dans le monde. Et je n'ai d'aucun côté l'espoir d'être délivrée. Et tu me dis d'être dans la joie, de faire retentir les instruments, à moi qui ne trouve plus de consolation que dans mes larmes!»

#### LXIII.

#### KATSANTONIS.

CETTE nuit j'ai eu un songe durant mon sommeil, durant le sommeil que je dormais; je passais cinq fleuves, tous les cinq à la file; et un fleuve était trouble, trouble et ensanglanté. Et moi, sombre, je criais de toutes mes forces: « Du courage, mes enfants, et élançons-nous de l'autre côté, chargeons les Turcs et faisons-les prisonniers. » Et je me suis éveillé de mon sommeil, comme un cerf effarouché; et j'entends une voix aigüe, aigüe et puissante; la sentinelle criait, la sentinelle crie: «Allons, lève-toi, Katsantonis; debout, capitaine; nous sommes trahis, ces chiens d'Albanais fondent sur nous. » — «Avec quels pieds me tiendrai-je debout, avec quelle main saisirai-je mon pauvre fusil et ma pauvre épée? Viens, mon frère Georgakis, et tranche-moi la tête, afin qu'on ne la porte pas au pacha, à ce chien de vizir. Va dans mon campement, va trouver Lépéniotis. Que ne te ferais-je pas Souph-aga, Arabe de cinq piastres! Maudite soit la variole qui a fait de moi un cadavre! Je t'aurais montré, vilain Turc, quel homme est Katsantonis. Je laisse après moi mes enfants et Lépéniotis; ils rachèteront mon sang avec des têtes turques. » 8\*

64.

# 'H MÁNNA TẬN AAZAÍQN.

(1812.)

Σὲ κορφοβούνι κάθουμουν, μαύρος, άγρυπνισμένος, μέ τὸ τουφέκι ςτὸ πλευρό καὶ τὸ σπαθὶ ζωσμένο, κ' έκει πρός τὰ χαράγματα, κ' έκει πρός τὴν αὐγοῦλα, βλέπω τὸν ήλιο πώβγαινε κ' έχρύσονε ταῖς ῥάχαις, 5 κ' έκεῖ ποῦ διαλογίζομουν σέ ποιό λημέρι νὰ πάγω, άκούω μιὰ ψιλή φωνή, γυναίκεια μυρολόγια, ήταν ή καπετάνισσα, ή μάννα των Λαζαίων, σ' ενα λοφίδι κάθουνταν, ξέπλεγε τὰ μαλλιά της, μοιρολογούσε κ' έλεγε, μοιρολογάει και λέγει. 10 «Γιὰ παύστε 'λίγο την φωνή, ἀηδόνια τε 'Ολύμπου, καὶ σεῖς, πλατάνια φουντωτά, 'φέτος νὰ μαρανθήτε. Τί ζουρλαμάδα, βρέ παιδιά, σᾶς ἤλθε ςτὸ κεφάλι, κὴ ἀφήσετε τὸν "Ολυμπον, τὸ πατρικό σας κόλι, καὶ νὰ πλανᾶστε ςτὸ γιαλὸ, μές ςτὰ παληρκαίκια; 15 Καμάρι τῶν ἀρματωλῶν ὁ Ὁλυμπός μας εἶναι· έκεῖ λειοντάρια κάθονται, έκεῖ θηριὰ φωλεύουν. Άνάθεμά σ', Άλη πασᾶ, σκυλί φαρμακωμένο! ΄ μέρα καὶ νύκτα κυνηγᾶς τοὺς μαύρους τὰς Λαζαίας. Νὰ σκάσης, βρὲ παληότουρκε, καὶ σὺ, παληοαρβανίτη: 20 ςτούς Τούρκους οι άρματωλοί ποτέ δέν προσκυνούσι. Κατάρα νά 'χετε, παιδιά · τὰ σώματα μὴ λυώσουν, όσο νὰ ζῆτε, τὴν Τουρκιὰ νὰ μὴ τὴν προσκυνᾶτε.»

#### LXIV.

### LA MÈRE DES ENFANTS DE LAZOS.

J'ETAIS assis sur le sommet d'une colline, sombre, en proie à l'insomnie, avec mon fusil près de moi et mon épée à ma ceinture. Et là, au point du jour, à l'aurore, je vois le soleil apparaître et dorer de ses rayons la crête des montagnes. Et, tandis que je réfléchissais vers quel liméri me diriger, j'entends une voix perçante, des gémissements de femme. C'était la femme du capitaine, la mère des enfants de Lazos; sur la colline elle était assise, les cheveux en désordre; elle se désolait et disait, elle se lamente et dit: «Cessez un peu vos chants, rossignols de l'Olympe; et vous, platanes touffus, fanez-vous cette année. Quelle folie, mes enfants, vous a passé par la tête que vous avez quitté l'Olympe, le campement paternel, pour errer sur la mer dans de vilains navires? Notre Olympe est la gloire des armatoles, c'est là que se reposent les lions, là que les bêtes fauves ont leur repaire. Maudit sois-tu, Ali-pacha, chien empoisonné! Jour et nuit tu fais la chasse aux pauvres enfants de Lazos. Puisses-tu crever, vilain Turc, vilain Albanais! Jamais les armatoles ne se sont soumis aux Turcs. Enfants, soyez maudits, et puissent vos corps ne pas pourrir si, durant votre vie, vous faites votre soumission à la Turquie.

65.

## Ή ΚΥΡΆ ΦΡΟΣΥΝΗ.

[Είς τὴν κυρίαν Φροσύνην, τὴν ὡραιοτέραν τῶν ἐν Ἰωαννίνοις γυναικῶν, τὴν ὁποίαν, ἐπὶ λόγῳ ἐγκλήματος μοιχείας, ἔπνιξεν εἰς τἦν λίμνην ὁ ἸΑλήπασας, ὁμοῦ μὲ ἄλλας τινὰς ὑπόπτους.]

Τραβάει ἀέρας καὶ Βορειᾶς, καὶ κυματάει ἡ λίμνη νὰ βγάλη ταῖς ἀρχόντισσαις καὶ τὴν κυρὰ Φροσύνη. «Φροσύν, σὲ κλαῖ τὸ σπίτι σου, σὲ κλαῖνε τὰ παιδιά σου, σὲ κλαῖν ὅλα τὰ Γιάννινα διὰ τὴν εὐμορφιά σου· 5 Φροσύν, σὲ κλαῖ ἡ ἄνοιξις, σὲ κλαῖ τὸ καλοκαῖρι, σὲ κλαίει κὴ ὁ Μουχτάρπασας μὲ τὸν τσεβρὲ ςτὸ χέρι.»

66.

# Ή ΠΑΡΆΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ᾿ΑΛΗΠΑΣΑ.

Πέμπτη κινάει 'Αλήπασας, ςτὴν βρύσι πῷ νὰ κάτση παρακαλεῖ τ' ἀσκέριν τε, κὴ ἀρχίνισε νὰ κλαύση αρακαλῶ σας, βρὲ παιδιὰ, μὴ μπαίνετε ςτὸ κρίμα πολλοὶ μ' ἐνταγιαντήσαταν, βαστᾶτε κ' ἔνα μῆνα ε εἰς ἕνα μῆνα καρτερῶ νὰ μῶρθη τὸ ἰτλάκι, κὴ ἀν σᾶς γελάσω, βρὲ παιδιὰ, ρίξτε με ςτὸ χαντάκι.» Βασιλικὴ τοῦ ελεγε τὸ βέβαιο χαμπέρι «Νὰ σηκωθῆς, 'Αλήπασα, νὰ πᾶς ςτὸ Τεπελένι, 'Αλήπασα, ἀποφάσισε νὰ βγῆς νὰ προσκυνήσης το Σουλτὰν Μαχμούτης εἶν' κακὸς, μὲ ποιὸν θὰ πολεμήσης.» «Τέτοιους πασάδες πὤστειλε ςτὸν νοῦν μου δὲν τὰς βάνω, ἀν ἦν' τὸ ταξιράτι μου σήμερον ν' ἀποθάνω.

#### LXV.

#### DAME PHROSYNE.

LE vent souffle, le vent du nord, et le lac roule ses flots pour rejeter de son sein les princesses et dame Phrosyne. «Phrosyne, ta maison te pleure, tes enfants te pleurent, tout Janina pleure ta beauté. Phrosyne, le printemps te pleure, l'été te pleure, et Moukhtar Pacha te pleure avec son mouchoir à la main. » (Épire.)

#### LXVI.

### ALI PACHA TRAHI PAR LES AGAS.

UN jeudi Ali Pacha se met en chemin et va s'asseoir près de la source; il supplie son armée et commence à pleurer.

"Je vous en prie, mes enfants, ne commettez pas un crime; beaucoup se sont révoltés, mais patientez un mois encore. Dans un mois je recevrai l'amnistie que j'attends, et si je me suis ri de vous, mes enfants, alors jetez-moi dans le fossé."

Vasiliki lui disait la vraie nouvelle: «Lève-toi, Ali Pacha, et va-t-en à Tébélen. Ali Pacha, décide-toi à aller faire ta soumission; il est méchant le Sultan Mahmoud que tu veux combattre.»

\*Des pachas comme ceux qu'il m'a envoyés ne me vont guère. Si c'est ma destinée de mourir aujourd'hui, [je ne

τέτοιοι πασάδες είν αυτοί και τέτοιοι θεζιράδες, τούς έχω σαν το κάψαλον, σαν κάλπικους παράδες.» Τρίτη, τετράδη Ολιβερή, πέμπτη φαρμακωμένη, έφθασε κή ο Χουρείτπασας, να δούμε τι θα γένη. « Έσυ, μωρέ Χουρσίτπασα, κισίλες άγορασμένος, θὰ πάρης τὸν ᾿Αλήπασα, ὁποὖναι ξακουσμένος; Δεκάξη μήνες πολεμώ με δεκαφτά πασάδες, 20 καὶ τώρα μ' ἐπαράδωσαν οι ἄπιστοι ἀγάδες. 'Ο Άγακιόρης τὤκαμεν έγω για ν' αποθάνω, κ' έγω ςτον άλλον τον ντουνιάν νταβά θέ νά του κάνω.» Σταῖς δεκαπέντε τοῦ Μαϊοῦ πάγει ὁ Βεζίρης πέρα, πάει ςτὸν Παντελεήμονα νὰ πάρη τὸν ἀέρα. 25 «Σήκω, καϋμένη Βασιλική, καὶ χόρευσε καμπόσο· είναι ζωή και θάνατος, τάχα να σ' άνταμώσω!» Έστεναξ' ή Βασιλική ςτήν μέση απ' τον Δρόσκο. « Μεντέτ! άφέντη πώχασα ςτὴν Πόλι δέν τὸν βρίσκω!»

67.

# ο ΦΩΤΟΣ ΤΣΑΒΈΛΛΑΣ.

Τείκ' τὸ κακὸ ποῦ γίνεται τοῦτο τὸ καλοκαῖρι, ποῦ κλαῖνε τὰ κλεφτόπουλα, παρηγοριὰ δὲν ἔχουν, ήρμαξαν τὰ λημέρια τους κἢ αὐτὰ τὰ ρημοκλάδια, γιατ' ἔπιασαν τὸν πρῶτό τους, τὸν καπετὰν Τσαθέλλα· ς τὰ Γιάννινα τὸν πάησαν μὲ τρεῖς χιλιάδες Τούρκους, χίλιοι παγαίνουν ὁμπροστὰ καὶ δυὸ χιλιάδες πίσω. Δερθέναγας τὸν πάγαινε ςτ' ἀλήπασια τὴν πόρτα, κἢ ἀλήπασιας ποῦ τῷμαθε, πολὺ τοῦ καλοφάνη· προστάζ τοὺς Τσιοχαντάριδες 'μπροστά του νὰ τὸν φέρουν,

crains pas la mort], mais ces pachas, mais ces vizirs, je les prise autant que broutilles, autant que faux paras.»

Le mardi fut triste, triste le mercredi, et le jeudi empoisonné. Kourchid Pacha arrive, voyons ce qu'il va advenir.

«C'est toi, Kourchid pacha, toi un esclave acheté, c'est toi qui prendrais Ali, le pacha tant renommé! Voilà seize mois que je suis en guerre avec dix-sept pachas, et maintenant les infidèles Agas m'ont trahi. C'est Agakioris qui est cause de ma mort, mais dans l'autre monde je veux lui intenter prôcès.»

Le quinzième jour de mai le vizir va à Saint-Pantéléon pour prendre l'air.

«Lève-toi, dit-il, pauvre Vasiliki, et danse un peu. Il y a la vie et la mort; peut-être nous reverrons-nous!»

Dans Drosko Vasiliki se lamente: « Hélas! dit-elle, un maître comme celui que j'ai perdu, je ne le retrouverai pas, même à Constantinople. » (Épire.)

#### LXVII.

### PHOTOS TSAVELLAS.

QUEL malheur est arrivé cet été, que les clephtes pleurent et ne peuvent se consoler? Leurs liméris et leurs retraites de feuillage sont devenus déserts, car on a pris leur chef, le capitaine Tsavellas; on l'a conduit à Janina avec trois mille Turcs; mille marchent en avant et deux mille en arrière. Le Dervénaga le conduisit à la porte d'Ali-pacha; Ali-pacha l'apprend et en est fort satisfait. Il ordonne à ses Tchokatars de l'amener en sa présence, pour qu'il le regarde en face

- 10 νὰ τὸν ἴδῆ ςτὸ πρόσωπο καὶ νὰ τὸν κουβεντιάζη·
  τὸ λόγο δὲν ἀπόσωσε, τοῦ φέρνουν καὶ τὸ Φῶτο,
  κὴ ᾿Αλήπασιας τὸν ῥώτησε, γλυκὰ τὸν κουβεντιάζει·
  «Φῶτο, γιατί ζουρλάθηκες καὶ δὲ μ' ἐπροσκυνοῦσες,
  νἄσουν δικός μου πάντοτε, καθώς ἐπιθυμοῦσα,
- 15 γιὰ νὰ σὲ κάμ' ἀρματωλὸ καὶ πρῶτο καπετάνιο; »
  'Ο Φῶτος τ' ἀποκρίθηκε καὶ ἄφοθα τοῦ λέει·
  «Δὲν θέλω νᾶμ' ἀρματωλὸς, δὲν θέλω καπετάνιος,
  νὰ προσκυνῶ τοὺς Λιάπιδες, νὰ προσκυνῶ τυράννους.»
  'Αλήπασιας σὰν τ' ἄκουσε βαρειὰ τοῦ κακοφάνη,
- 20 τὸ Μωρεμπρὲτ ἐφώναξε καὶ μὲ θυμὸ τοῦ λέει·
  «Γιὰ πάρτε τον τὸν κερατᾶ, γιὰ πάρτε τον τὸν κλέφτη, καὶ βάλτε τον ςτὴ φυλακὴ καὶ μέσα ςτὸ μπουτροῦμι.»
  Στὴν ὥρα τὸν φυλάκωσαν ςτὸ σκοτεινὸ μπουτροῦμι·
  γράφει κὴ ὁ Φῶτος μιὰ γραφὴ, στέλνει ςτὸ Κακοσοῦλι·
- 25 «Μάννα, πολλά σἐ προσκυνῶ καὶ σοῦ φιλῶ τὸ χέρι ςτὴ Χάϊδω χαιρετίσματα καὶ τῆς φιλῶ τὰ μάτια. Τὸν πόλεμο μὴν παύσετε τὴ μέρα καὶ τὴ νύχτα, τὰ ἐμένα μὰ ἔχουν ςτὸ νησὶ, μέσα ςτὸ μοναστῆρι, μέσα ςτὸν Παντελεήμονα, ςτὴ φυλακὴ δεμένο
- 30 με δυό άλύσους ςτό λαιμό καὶ τέσσαρους ςτὰ χέρια, καὶ ςτὰ ποδάρια σίδερα ςτὸ κούτσουρο δεμένα, καὶ παλληκάρια δεκοχτὰ ψυλάουν καραοῦλι.
  Μάννα μου, στεῖλε τὰ παιδιὰ, στεῖλέ μου τὴ γυναῖκα, γιὰ νὰ τ' ἀψήσω ςτὸν πασιᾶ, ρεχέμνια ςτὸ βεζύρη,
- 35 ὅσο νὰ βγῶ 'π' τὴ ψυλακὴ, νὰ βγῶ 'πὸ τοὺς ἀλύσους,
   θὰ ζώσω τὸ σπαθάκι μου, νἄρθω νὰ τοὺς γλυτώσω.»
   'Ακοῦστε, Φώτου τὰ παιδιὰ, τοῦ Δράκου παλληκάρια,
   ὅσο εἶν' ὁ Φῶτος ζωντανὸς πασιᾶ δὲν προσκυνάει,
   πασιᾶ ἕχ' ὁ Φῶτος τὸ σπαθὶ τὸ τουρκοματωμένο.

et qu'il lui parle. Il avait à peine prononcé ces mots qu'on lui amène Photos; Ali-Pacha l'interroge, doucement il lui parle: «Photos, pourquoi as-tu fait des folies et ne m'as-tu point fait ta soumission, afin de demeurer toujours mon serviteur, comme c'était mon désir? Je t'eusse créé armatole et premier capitaine. »

Photos lui répond, et sans crainte il lui dit: «Je ne veux pas être armatole, je ne veux pas être capitaine, pour me soumettre aux Liapides, pour m'incliner devant les tyrans.»

'Quand Ali-Pacha entendit cela il en fut très-irrité; il appela le Morembret et avec colère il lui dit: « Saisissez-le, le cocu; saisissez-le, le voleur; mettez-le en prison, jetez-le dans un cachot. » Sur l'heure ils l'enfermèrent dans une geôle ténébreuse. - Photos écrit une lettre, il l'envoie dans le Kako-Souli: «Ma mère, je te salue bien et je t'embrasse la main; mes salutations à Haïdo et je lui baise les yeux. Ne cessez point la guerre ni le jour ni la nuit; car on me retient captif dans l'île, dans le monastère, à Saint-Pantéléon; je suis en prison avec deux chaînes au cou, quatre aux mains, et j'ai aux pieds des entraves attachées à un billot; et dixhuit pallikares font la garde à ma porte. Ma mère, envoiemoi mes enfants et envoie-moi ma femme, pour que je les laisse au pacha, que je les donne comme otages au vizir, et que je sorte de prison, que je me délivre de mes chaînes. Je ceindrai mon épée et j'irai les délivrer à leur tour. » Écoutez, enfants de Photos, pallikares de Drakos, tant que Photos est vivant, il ne se soumet pas au pacha; pour pacha Photos (Souli.) a son épée teinte de sang turc.

68.

# 'Ο ΘΆΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. (1821.)

Ποιός είδε τέτοια συννεφιά, ποιός είδε τέτοια άντάρα, που τουτ' τὸ χρόνο πλάκωσεν Άνατολή καὶ Δύσι; Τὸν πατριάρχη κρέμασαν, τὸν ἄγιο τὸν Γρηγόρη, σὰν νἄτανε κατάδικος ςτῆς ἐκκλησιᾶς τἡ πόρτα.

- ς Έκεῖ ποῦ ἐλειτούργαε, κ' εὐλόγαε τὸ γένος,
  πλακόνουν οἰ Γιανίτσαροι, κ' οἰ 'Οθρηοὶ ἀντάμα.
  «Κόπιασ', ἀφέντη δέσποτα, καὶ διάβασ' τὰ φερμάνια,
  ποῦ λέν νὰ σὲ κρεμάσωμε ςτῆς ἐκκλησιᾶς τὴ πόρτα·
  δὲ σ' ἄρεσε νὰ κάθεσαι ςτὸ θρόνο θρονισμένος,

69.

# Ο ΚΟΜΝΑΣ ΤΡΑΚΑΣ.

(1821.)

Ό Δίπλας πάει, πέρασε πέρα κατ' τὴ Μαγθλα, 
νὰ καρτερήση ενα πασᾶ, μὲ δυὸ μὲ τρεῖς χιλιάδες. 
Σὰν πῆγε κὴ ἀποκλείστηκε μέσα εἰς τ' ἀλισάκκου, 
φέρνουν τόπια ἀπ' τὴν Ἐγριπο, κανόνια ἀπ' τὸ Ζητοῦνι, 
νὰ ρίξουν νὰ χαλάσθνε αὐτὸν τὸν γυιὸ τοῦ Τράκα. 
Καὶ μιὰ φωνὴ ἀκθστηκε, καὶ μιὰ φωνὴ τοῦ λέγει 
«Μὴν εἶσαι σὺ ὁ Πανουργιᾶς, μὴν εἶσαι κὴ ὁ Λυσσέας;» 
«Δὲν εἶμ' ἐγὼ ὁ Πανθργιᾶς, δὲν εἶμαι κὴ ὁ Λυσσέας ¹), 
μόν' εἶμ ἀπ' τὴν ἀγόργιαννη, τῆς Φθρκας τὸ ξεφτέρι.»

<sup>1)</sup> Λυσσέας (Cf. Ulysses), 'Οδυσσεύς 'Ανδρέτσου.

#### LXVIII.

# MORT DU PATRIARCHE GRÉGOIRE.

QUI vit jamais pareil amas de nuages, qui vit jamais tempête pareille à celle qui s'est abattue cette année sur l'Orient et sur l'Occident?

Ils ont pendu le patriarche, le vénérable Grégoire, à la porte de l'église, comme s'il eût été un criminel.

Tandis qu'il célébrait la messe et bénissait le peuple, les Janissaires font irruption et les Juifs avec eux.

« Viens, seigneur et maître, et lis le firman qui ordonne de te pendre à la porte de l'église; il ne t'a pas plu de rester assis sur ton trône, mais tu as voulu rétablir à Constantinople le siége de l'Hellénisme.» Les uns le frappent.

(Constantinople.)

#### LXIX.

## KOMNAS TRAKAS.

DIPLAS est parti, il est allé du côté de Magoula attendre un pacha, avec deux, avec trois mille hommes. Quand il eut été s'enfermer dans Alisakko, on apporta des canons de Négrepont, des canons de Zitouni, pour tirer et faire périr le fils de Trakas, Et il entendit une voix, une voix qui lui dit: « N'es-tu pas Panourgias, n'es-tu pas Ulysse? »

« Je ne suis pas Panourgias, je ne suis pas Ulysse, mais je suis [du village] d'Agorgianni, je suis l'épervier de Fourka. »

(Parnasside.)

## SIÉGE DE MISSOLONGHI.

CE chant héroique offre un tableau complet du siège soutenu par la ville de Missolonghi, en 1822. Reschid-Pacha avait sous ses ordres 9,000 Albanais et 700 Asiatiques; Omer Vrionès, 3,500 Albanais et Chamouriotes. Après une attaque infructueuse dans la nuit de Noël, les assiègeants passèrent la journée suivante dans l'abattement; un calme profond regna de part et d'autre. Le lendemain, à une heure d'après-midi, les assiègés firent quatre salves de fusillade. Les Turcs, étonnés de les voir aussi nourries, crurent les Grees si nombreux qu'ils levèrent le camp, malgré les menaces de leurs généraux. Tahir-Chapar et Tahir-Guègue se mirent en chemin la nuit avec 5,000 hommes. À une heure après minuit, il ne restait à Reschid que 500 hommes. Il se hâta de rejoindre les fuyards et ne put les atteindre qu'à Vrachôri. L'Achéloiis était gonfle par les pluies; les Turcs furent contraints de s'arrêter et se virent en proie à la plus horrible famine. Réduits au désespoir, ils firent une tentative pour se procurer des vivres dans l'Apokouro, mais Caraïskas les battit et les rejeta dans la plaine. Enfin ils parvinrent à passer le fleuve en sacrifiant leurs bagages et leurs armes; 1,800 hommes se noyèrent; le reste, atteint d'une épidémie affreuse, alla périr à Prévésa. Il n'est que trop vrai que, si les chefs grecs eussent été en bonne intelligence, pas un seul homme n'eût porté en Albanie la nouvelle de la destruction de cette armée. À l'assaut décrit dans le chant, les Turcs perdirent l'élite de leurs troupes et les assiègés seulement deux hommes; mais le lendemain deux Grecs furent tués et plusieurs grièvement blessés en cherchant à enlever les armes brillantes dont les glacis étaient couverts. Ils imaginèrent alors de se glisser à la faveur de la nuit, pour attacher des cordes aux pieds des cadavres dont ils convoitaient la riche dépouille, et au jour ils les tiraient dans le retranchement en jetant de grands cris de joie. Après la levée du siège, le 12 janvier 1823, les Grecs parcoururent le camp abandonné par l'ennemi et ramassèrent soigneusement les sabots des boulets, puis, se les montrant l'un à l'autre, ils s'écriaient: « Voyez ces Kaldoups! comme ils font la guerre avec toutes leurs aises chacun a son gobelet.»

Cette chanson a pour auteur Stacino Mikroulis, le frère d'un des Grecs qui périrent dans l'assaut. Les numéros CCLV et CCLIX du recueil de Passow ne sont que des fragments plus ou moins dénaturés de cette composition.

#### 70.

# Ή ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

ΝΑΜΟΥΝ πουλί να πέταγα, να πήγαινα του Ψήλου, ν' άγνάντευα τὴν 'Ρούμελη, τὸ μαῦρο Μεσολόγγι, ΄ που πολεμεί με την Τουρκιά, με τέσσερους πασιάδες, κ' οι πρώτοι τῆς 'Αρβανιτιᾶς με δώδεκα χιλιάδες. 5 Ποῦ σταίνουν τόπια τῆς στεριάς, καράβια τοῦ πελάγου, πέφτουν αι μπάλαις σαν βροχή, αι μπόμπαις σαν χαλάζι, κή αὐτὰ τὰ λιανοτούφεκα ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης. πέφτουν καὶ τοῦ Μεσολογγιοῦ όλίγα με τὴν τάξιν, γιατί βρεθούκαν λιγοστά, τουφέκια τετρακόσια. 10 τούς λέγουν να παραδοθούν, τούς λέν να προσκυνήσουν, κή αὐτοὶ γυρεύουν πόλεμον, ςτ' ἄρματα νὰ χαθούνε. « Δέν γινομέστε άπιστοι σάν τούς Εερομερίταις, σάν τὰ σκυλιὰ τούς Βαλτινούς, σάν τὸν Τουρκογεωργάκι, που προδωσεν τ' άδελφια τε, για να τα διαγουμίση.» 15 Μικροί μεγάλοι ψώναζαν· «Στ' ἄρματα νὰ σταθούμεν, πατρίδα να γλυτώσωμεν, η να θανατωθούμεν. τὸν τόπον νὰ τιμήσωμεν, τὸ ἄνθος τῆς Ἑλλάδος, ποδναι ςτόν κόσμον ξακουστός, είναι κ' ἐπαινεμένος, πούναι κλειδί της 'Ρούμελης, καί του Μωριά κολώνα.» 20 Ο πρίγκιπας τους έλεγε, κ' ο άρχηγος ο Μάρκος. «Παιδιά μου, νταγιαντήσετε όσο κὴ αν ήμπορείτε· μεντάτια θὰ μᾶς ελθουσι στεριᾶς καὶ τοῦ πελάγου, κή αν μας αφήσουν μοναχούς, πάλιν δέν προσκυνούμεν. τὸ γένος θὰ τιμήσωμεν, ὡς εἶν' τὸ φυσικό μας, 25 γιατί μᾶς έντροπιάσανε οι παληρογουρναραίοι.

τόσο δέν φταίγει ο λαὸς ἀπ' τοὺς Ξεοομερίταις,

#### LXX.

## SIÉGE DE MISSOLONGHI.

JE voudrais être un oiseau, m'élever dans les airs pour voir la Roumélie, le sombre Missolonghi combattant la Turquie, quatre pachas et les chefs de l'Albanie avec douze mille hommes.

Des canons menacent sur la terre, des vaisseaux sur la mer, les boulets tombent comme la pluie, les bombes comme la grêle et les balles des fusils nombreuses comme le sable de la mer. Ils tombent aussi de Missolonghi, mais avec ordre, parce qu'ils sont peu nombreux, quatre cents fusils. On leur dit de se rendre, on leur dit de se soumettre, et eux veulent la guerre, veulent mourir les armes à la main: «Nous ne deviendrons pas infidèles comme les Xéromérites, comme les chiens du Valtos, comme le Turc Georgakis, qui a trahi ses frères pour avoir leurs dépouilles. Petits et grands s'écriaient: «Aux armes, levonsnous pour délivrer la patrie ou mourir! Honorons le pays qui est la fleur de la Grèce, qui est fameux dans le monde, qui est la clef de la Roumélie et la colonne de la Morée.» Le prince et le général Marcos leur disaient: « Mes enfants, résistez tant que vous pourrez, il nous vient des renforts par terre et par mer. Et si l'on nous laisse seuls, nous ne nous soumettrons pas encore; nous honorerons la nation, comme nous le devons. Car les vilains gardeurs de cochons nous ont couvert de honte. Le peuple du Xéroméros n'est pas si coupable que le chef, ce chien de Varnakiotis. Le gouvernement l'avait honoré, l'avait nommé général, et lui, comme Judas, nous a trahis. Ô ciel, ne

ώς ή δική των κεφαλή, ό σκύλο Βαρνακιώτης, ποῦ ή βουλή τὸν τίμησε καὶ ἀρχηγὸν τὸν βάνει. σάν ό Ἰούδας πλήν κή αὐτὸς τήν προδοσιάν μᾶς κάμνει. 30 μην το βαστάξης, οθρανέ καὶ, γη, μην υπομείνης τέτοιον κακό που έκαμεν ο Τούρκο-Βαρνακιώτης, ποῦ χάλασε τὸ Κάρελι, τὸ πῆρε ςτὸν λαιμόν του. Κλαίουν μητέρες τὰ παιδιά, γυναϊκες δε τούς ἄνδρας, καί οι βοσκοί τὰ πρόβατα, ζευγίται τὰ ζευγάρια, 35 κλαίει κ' ή γη για τα σπαρτά όπου τα άφανίσαν.» Τούρκοι τὸν Μάρκο φώναζαν να 6γη να προσκυνήση, καὶ βιλαέτια τὤταζαν νὰ έχ' ἀρματωλίκι. « Έγω δέν γίνομ' ἄπιστος, δέν είν' το φυσικό μου, γιατ' είμαι Μάρκος Μπότζαρης, ο πρῶτος ἀπ' το Σουλι. 40 Έγω Τουρκιά δέν προσκυνώ, τούς παληραρβανίταις. θέλω βαστάξει πόλεμον με τούς Μεσολογγίταις, καὶ ηὖρα δύναμες πολλαῖς, ηὖρα καὶ παλληκάρια, όπου βαστούσι τ' ἄρματα, στέκονται σὰν λειοντάρια.»

45 κ' οἱ στεργιανοὶ μὲ τὰ σπαθιὰ στέκουν ξεγυμνωμένα. Τεχνίταις καὶ μπακάλιδες, σὰν φίδια μανισμένα, ρίχνουν τουφέκια φοβερὰ, τραβοῦν καὶ γιαταγάνια. Θάνατον δὲν στοχάζονται, ρίχνονται σὰν λειοντάρια τοὺς Τούρκους ὰνακράζουσι καὶ τοὺς περιγελοῦσι,

Οί γκεμιτζήδες πολεμούν κανόνια καί τρουμπούνια,

50 καὶ τὰ μεντάτια καρτεροῦν εὐθὺς νὰ τοὺς ριχθοῦσι μονάχοι των νταγιάντησαν μέρας εἰκοσι δύο. 
Ἡμέρα νύκτα πόλεμο, κὴ ἄϋπνοι εἰς τὸ κρύο, τότε μεντάτια ἔφθασαν οὶ Πελοποννησιώταις, μαζὶ μὲ τὸν Πετρόμπεη καὶ μερικοὶ νησιώταις.

55 Φέρνουν μπαϊράκι' ἀπ' τὸν Μορεὰ, τὰ στένουν ςτὸ χαντάκι, τότε οἱ Τοῦρκοι ἔπιναν χίλιων λογιῶν φαρμάκι· souffre pas, ô terre, n'endure pas le mal que nous a fait le Turc Varnakiotis; il a ruiné le Karéli et l'a pris sur son cou. Les mères pleurent leurs enfants, les épouses leurs maris, les pâtres leurs brebis, les laboureurs leurs paires de bœufs, la terre même pleure ses semailles détruites.»

Les Turcs criaient à Marcos de sortir et de se soumettre, et ils lui promettaient des provinces dont il serait capitaine. — «Moi, je ne deviens pas infidèle, cela n'est pas dans ma nature; car je suis Marcos Botzaris, le premier de Souli, je ne me soumets pas à la Turquie, à ces vilains Albanais; je soutiendrai la guerre avec les Missolonghiotes. J'ai trouvé beaucoup de forces, j'ai trouvé des pallikares bien armés qui résistent comme des lions.»

Les marins combattent avec les canons et les tromblons, les autres avec des sabres nus; les artisans et les marchands, comme des serpents furieux, tirent des fusils terribles et sont armés de yatagans. Ils ne regardent pas la mort, ils s'élancent comme des lions. Ils appellent les Turcs, ils les narguent, et n'attendent que les renforts pour fondre sur eux. Seuls, ils ont résisté vingt-deux jours. Jour et nuit, guerre et sans sommeil, dans le froid. Alors les renforts arrivèrent, les Péloponnésiens avec Petro-bey et quelques insulaires. Ils portent les drapeaux de la Morée et les plantent sur le retranchement. Alors les Turcs furent abreuvés de poison,

βάρεσαν τὰ τουμπλέκια τους νὰ μαζωχθη τ' ἀσκέρι, νὰ 'δοῦσι γιὰ νὰ κάμωσι ὅπως τοὺς δώση καῖρι. 'Ομερπασιᾶς ἐφώναζε, κράζει τοὺς 'Αρβανίταις,

- 60 Τσοχαταραίους διαλεκτούς, τοὺς ᾿Αληπασιαλίδες «Ποὖστε, Τσοχαταραῖοί μου, τ' ᾿Αλῆ πασιὰ τσεράκια; τώρα τιμῆστε τὴν Τουρκιὰν, ῥίχθετε ςτὰ χαντάκια τώρα καιρὸς ςτὸν πόλεμον διὰ νὰ τιμηθοῦμεν, τώρα νὰ καζαντίσωμεν καὶ νὰ μὴ ντροπιασθοῦμεν.
- 65 Τίποτες δέν μᾶς ξμεινεν ἀπ' τοὺς Μεσολογγίταις, ὅλους μᾶς ἐντροπιάσανε, Πολίταις κὴ ᾿Λρβανίταις. "Όλοι τους ὡρκισθήκανε ἀμέτι Μουχαμέτη, ςτὸ Μεσολόγγι νὰ ἐμβοῦν, νὰ κάμουν κιαμέτι. Ἡμέρα τῶν Χριστουγεννῶν πρὸ τοῦ νὰ ξημερώση.
- 70 'Λλλάχ, 'Λλλάχ! ἐφώναξαν, κὴ ἔκαμαν τὸ γιουροῦσι· καὶ ἡ ὁρμή των ἔπεσεν εἰς τοὺς Μεσολογγίταις, ὡς βρίσκοντο ξεχωριστοὶ ἀπὸ τοὺς Μωραίταις· ἔκαμαν κ' ἔνα στοχασμὸν, τοὺς εἶχαν γιὰ ψαράδες, αὐτοὶ ὅμως εὐρέβησαν ἀνδρειοὶ παλληκαράδες.
- 75 Οἱ Τοῦρκοι σκάλαις ἔβαλαν κ' ἀναιβοῦν ςτὸ χαντάκι· κὴ ἀπὸ βολαῖς κὴ ἀπὸ σπαθιαῖς ἔπιπτον σὰν μπακάκοι, πόσοι ἐσκοτωθήκανε 'ς ἐκεῖνο τὸ γιουροῦσι τίς δύναται νὰ στοχασθῆ καὶ νὰ τοὺς ἀριθμήση; Δυὸ Ἦλληνες μόνον γνωστοὶ πίπτουν Μεσολογγῖται,
- 80 καὶ πεντακόσιοι χάθηκαν Γκέκιδες κ' Άρβανῖται.
  'Ο πρῶτος ἀνομάζουνταν Νικόλαος Κακούρης,
  όμοῦ κ' ὁ ἄλλος λέγονταν Γεώργης ὁ Μικρούλης·
  ὅλοι τοὺς ἐλυπήθηκαν, ὅτ' ἦταν παλληκάρια,
  πολέμησαν καὶ δυνατά, σὰν φοβερὰ λειοντάρια·
- 85 διότι ἐσκοτώθηκαν, τώρα μὴν τοὺς θρηνεῖτε·
  γιὰ τὴν πατρίδα πέθαναν, γιὰ τοῦτο συγχαρῆτε·

ils battent le tambour pour se rassembler et voir ce qu'ils ont à faire. Omer-Pacha crie, il appelle les Albanais, les Tchokatars choisis d' Ali-Pacha: «Où êtes-vous; mes Tchokatars, élèves d'Ali-Pacha! À présent, honorez la Turquie. élancez-vous dans les fossés. Le moment est venu de nous honorer dans la guerre, de nous enrichir et d'échapper à la honte. Les Missolonghiotes ne nous ont rien laissé, ils nous ont couverts de honte, Constantinopolitains et Albanais. » — Tous ont juré par Mahomet d'entrer dans Missolonghi pour y faire le déluge. Le jour de Noël, avant l'aurore, ils ont crié Allah! Allah! et ont donné l'assaut. Leur effort porta sur les Missolonghiotes qui se trouvaient séparés des Moréotes. Ils croyaient avoir affaire à des pêcheurs, mais ils trouvèrent de braves pallikares. Les Turcs mirent des échelles pour monter sur les retranchements, et sous les coups de fusil et sous les coups de sabre, ils tombaient comme des grenouilles. Combien ont péri dans cet assaut! Qui peut le penser et les compter? Deux Hellènes seulement, bien connus dans Missolonghi, succombent, et cinq cents Guègues et Albanais ont péri. Le premier se nommait Nicolas Kakouris, et l'autre Georges Mikroulis. Tous les ont regrettés, parce que c'étaient des braves; ils combattirent courageusement comme des lions terribles. Parce qu'ils ont été tués, ne les pleurez pas; ils sont morts pour la patrie, réjouissez-vous. Ceux qui périssent pour la nation ne meurent pas, ils laissent un

όσοι ςτὸ γένος χάνονται δέν είναι ποθαμμένοι, ὰφίνουν όνομα καλὸν καὶ πάγουν δοξασμένοι· οί Τοῦρκοι ἐνικήθηκαν, φεύγουν καὶ δέν τηροῦνε,

- 90 "Ελληνες δμως χαίρονται, γελούν καὶ τραγουδούνε.
  Τῶν Τούρκων τὰ μπαϊράκια μένουν εἰς τὸ χαντάκι,
  κὰ οἰ "Ελληνες τὰ μάζωξαν καὶ τἄκαμαν δεμάτι"
  ὕστερον τὰ ἐμοίραζαν ἐπάνω ςτὰ ταμπούρια,
  καὶ ὅσοι τὰ ἐπαίρνανε, στόλιζαν τὰ γαϊδούρια\*
- 95 τότ' οι πασάδες εκλαιγαν ώσὰν ἀπελπισμένοι, διότι ὰφανίσθηκαν καὶ φεύγουν ντροπιασμένοι· δάκρυα πικρὰ ἐχύνασι σὰν τὰ μωρὰ παιδία, κτυποῦσαν καὶ τὰ στήθη των μὲ ἄμετρον μανία. Κὴ ἀμέσως ποῦ ἐμάθασι οι δυστυχεῖς πασιάδες
- 100 πῶς ἔρχεται ὁ Ὀδυσσεὺς μὲ δώδεκα χιλιάδες, ἀφίνουν τὰ κανόνια τους, μουρτάρια καὶ τσαντέρια, καὶ, χωρὶς πλέον νὰ στραφοῦν, φεύγουν σὰν τὰ γαϊδούρια· εἰς τὸ Βραχῶρι στάθηκαν ςτὴν ἄκρη ςτὸ ποτάμι, γιατί ἦτον καταιβασιὰ, φοβοῦν νὰ μὴν τοὺς πάρη·
- 105 τί μηχανήν στοχάσθηκαν! ὁ δαίμονας τοὺς βάνει, παίρνουν σχοινιὰ καὶ δένονται νὰ ἔμβουν ςτὸ ποτάμι. Χίλιοι έπτακόσιοι ἐχάθηκαν καὶ τότε, ὡς μᾶς τὸ εἰδοποίησαν πολλότατοι στρατιῶται.

"Αν ελειψ' ή διχόνοια ἀπ' τοὺς καπεταναίους, 110 κὴ ἀπὸ καμπόσους ἄρχοντας, κ' ἀσύμφωνους 'Ρωμαίους, πασάδες δεν ἐπέστρεφαν ςτὸν τόπον τους νὰ εμπουν, νὰ κάμουν νέαν σύναξιν κ' ἐπάνω μας νὰ ελθουν.

beau nom et s'en vont avec gloire. Les Turcs vaincus s'enfuient, sans même tourner la tête; les Grecs, au contraire, se réjouissent, ils rient, ils chantent. Les drapeaux des Turcs restent dans le fossé. Les Grecs les ramassent et en font un faisceau. Ensuite ils se les partagent dans les batteries, et ceux qui les prenaient en ornaient les ânes. Alors les pachas pleuraient de désespoir, car ils ont été vaincus et fuient honteusement. Ils versent des larmes amères, comme des enfants sans raison, et frappent leur poitrine avec une fureur effrénée. Aussitôt que les malheureux pachas apprennent qu'Ulysse vient avec douze mille hommes, ils abandonnent leurs canons, leurs mortiers et leurs tentes, et, sans tourner la tête, tels que des ânes, ils prennent la fuite. À Vrachôri, ils s'arrêtèrent au bord du fleuve, car il était rapide, ils craignaient d'être emportés. Quel stratagème ils imaginent! Le diable vient à leur aide; ils prennent des cordes et s'attachent les uns aux autres pour traverser le fleuve. Mille sept cents périrent en cette occasion, comme nous l'apprirent nos soldats.

S'il n'y avait pas eu de discorde entre les capitaines et plusieurs chess désunis, les pachas n'eussent pas rentré dans leur pays pour réunir de nouvelles armées et revenir contre nous.

(Missolonghi.)

### 71.

# Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ.

(1822.)

«Κολοκοτρώνη Θοδωρή, πρῶτέ μου καπετάνιε, μήν ξεπατόνης την Τουρκιά, τούς μπέηδες σκοτόνης. πές μας αν θέλης χαζηνέ, να στείλωμ' έσα θέλεις.» Καὶ πίσω γράμματά 'στελνε, καὶ πίσω γράμμα στέλνει. 5 «Δέν θέλω 'γώ τον χαζηνέ, μηδέ το μάλαμμά σας. μόν θέλω τὰ κεψάλια σας, ςτ' 'Ανάπλι νὰ τὰ στείλω.» «Βάστα, καϋμένε Θοδωρή, και ού, Κολοκοτρώνη· πελτά κ' ελθ' ο 'Ρεσίτ πασιάς κή αὐτός Όμερβριόνης, μεντάτι νὰ μοῦ κάμουνε νὰ βγῶ νὰ πολεμήσω.» 10 «Ποῦ είσαι, βρέ Κιαμίλμπεη, καὶ σὸ, μπέη Κορθιώτη. γιὰ πάρ' τὰ παλληκάρια σου καί οὖλό σου τ' ἀςκέρι, κ' έβγα νὰ πολεμήσωμε μές τ' Αναπλιοῦ τὴν πόρτα, να 'όῆς τοῦ Πάνου τὸ σπαθί, Γενναίου τὸ τουφέκι, πῶς πολεμᾶ κατάκαμπα δίχως κανέν μεντάτι.» 15 Τρεῖς Τουρκοπούλαις κάθουνται εἰς τὴν ἐπάνω τάμπιος εκλαίγανε τὸν πόνον τους καὶ τὸ παράπονόν τους. κλαΐνε τ' ἀχούρια γι' ἄλογα, κ' ή δεμοσιαῖς για Τούρκους,

72.

κλαίει κ' ή μαύρ' ή μπέηνα για τον Κιαμήλ εφέντη.

# Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΖΑΡΗΣ.

(Août 1823.)

Νἇχει ήμέρα βροχερή καὶ νύχτα ή πουντισμένη ποῦ βάλλ' ὁ Μάρκος τὴν βουλὴ μέσ' ςτὴν Τουρκιὰ νὰ πάγη, τ' ἀποβραδύ σηκώθηκε, ςταῖς τρεῖς τἔ μεσονύχτε,

### LXXI.

### COLOCOTRONIS.

"THEODORE Colocotronis, mon premier capitaine, ne détruis pas les Turcs et ne tue pas les beys. Dis-nous si tu veux de l'argent, afin que nous t'en envoyions autant que tu désires.» Et il leur envoie une lettre, une missive il leur envoie: « Je ne veux pas de votre argent, je ne veux point de votre or, ce que je veux ce sont vos têtes pour les envoyer à Nauplie.» - « Patience, pauvre Théodore, patience, Colocotronis; peut-être que Reschid pacha et Omer Vrionis vont arriver à mon secours, et me permettre de te livrer bataille.» - «Hé! où es-tu, Kiamil-bey? Où es-tu, bey de Corinthe? Allons, prends tes pallikares, prends toute ton armée et viens que nous nous battions à la porte de Nauplie. Tu vas voir l'épée de Panos, le fusil de Gennœos; tu vas voir comment il combat dans la plaine, sans aucun secours.» Trois Turques sont assises sur la batterie, elles versent des larmes sur leurs douleurs, sur leurs chagrins. Les écuries pleurent les chevaux, les mosquées pleurent les Turcs, et la pauvre épouse du bey pleure Kiamil-effendi.

### LXXII.

## MARCOS BOTZARIS.

PLÛT au ciel que pluvieux eût été le jour et neigeuse la nuit où Marcos Botzaris prit la résolution de marcher contre les Turcs. Sur le tard il se leva, à trois heures après miψιλήν φωνίτσαν έβαλε όσον κή αν έδυνήθη.

- ς «'Os' άγαπᾶτε τὸν Χριστὸν καὶ εἶσθε βαπτισμένοι, τουφέκι νὰ μὴν ρίψετε 'ς αὐτούνους τὰς Περσιάνους.» Μόν τὰ σπαθιὰ τραβίξανε κ' ἐκόψαν ὀκτακόσιους. Σκοδρὰν πασᾶς τοῦ φώναξε, Λατὶν πασᾶς τῷ λέγει· «Δὲν τ' ἄλπιζα, βρὲ Μπότζαρη, νὰρθῆς τώρα τὴν νύχτα.»
- 10 «Τί λές αὐτῦ, Σκοδρὰν πασιᾶ, κὴ ὀγλάνι τῶν πασάδων, θὲ νὰ σὲ πιάσω ζωντανὸν, σὰν ὅλους τοὺς πασάδες.» Μιὰ μπαταριὰ τοῦ ῥίξανε τὴν νύκτα κὴ ἀπεκρίθη, ψιλὴν φωνίτσαν ἔβγαλε καὶ βαρειαναστενάζει· «Βρὲ ποὖσαι, Κώστα μ' ἀδελφὲ, μωρὲ Κίτσο Τσαβέλλα;
- 15 να μήν κιστεύτε την Τουρκιά, βαρείτε ςτὰς μουρτάταις, καὶ μένα μ' ἐσκοτώσανε, πηγαίνω γιὰ τὸ γένος.»

Μάρκο μ', σὲ κλαίγ' ἡ 'Ρύμελη, ὅλ' οἰ καπεταναῖοι, μὰ σὰν τὸν κλαίγ' φτωχολογιὰ, ἄλλος πολύ δὲν κλαίγει.

nuit, et de toute sa force il poussa un cri aigu. « Vous tous, dit-il, qui aimez le Christ, et êtes baptisés, ne tirez pas un coup de fusil contre ces Persans.» Ils dégaînèrent leurs épées et ils tranchèrent la tête à huit cents.

Scodra pacha lui crie, Latin pacha lui dit: «Je ne m'attendais pas, Botzaris, à ce que tu allais venir cette nuitci.» — «Que dis-tu là, Scodra pacha, serviteur des pachas? je veux te prendre vivant comme tous les pachas.» Mais, la nuit où il fit cette réponse, on lui tira un coup de fusil. Il pousse un cri perçant et soupire profondément: «Où es-tu donc, Costas mon frère? Et toi, Kitsos Tsavellas, où es-tu? N'épargnez pas les Turcs, frappez sur ces infidèles. Ils m'ont tué; je meurs pour la nation.»

Ô Marcos, la Roumélie et tous les capitaines te pleurent, mais personne ne te pleure comme te pleurent les pauvres.



## DESCENTE DES ARABES A DHIRO.

Après avoir soumis et ravagé le Péloponnèse, Ibrahim voulut essayer de réduire le Magne, dont les courageux habitants n'avaient jamais courbé le front devant le despotisme ottoman. Le 21 Juin 1826, sept mille hommes de troupes régulières, appuyés par quelques détachements de cavalerie et d'infanterie irrégulière, marchèrent contre cette héroïque petite province, tandis que deux bricks de guerre et plusieurs vaisseaux de transport faisaient leur apparition dans le golfe Messénien. Les navires de guerre bombardèrent certaines parties du rivage Laconien, et les troupes du bord firent semblant de vouloir opérer une descente le même jour, mais en réalité, ils ne se proposaient que de fixer, sur un point menace, toute l'attention des Mainotes et de faciliter, par ce stratagème, l'entrée du territoire à leur armée de terre. Dans cette intention, les sept mille hommes se dirigèrent vers l'est et arrivèrent, le surlendemain, au pied des montagnes devant Verga, près du port d'Armyro. Trouvant là mille Mainotes préparés à la résistance, ils les attaquèrent avec une grande impétuosité, mais, accueillis par une fusillade bien nourrie et bien dirigée, ils battirent en retraite. Ils tentèrent une seconde et une troisième attaque et ne réussirent pas davantage. Après ce triple échec, ils essayèrent de prendre les Mainotes par les derrières, mais, repoussés de nouveau, ils furent obligés de se replier. La lutte avait duré dix heures et avait coûté la vie à cent

Égyptiens et à quatre Mainotes. Tandis que le combat commençait à Verga, les ennemis, voyant toutes les forces du Magne concentrées dans cette position, se détachèrent au nombre de 1.500, et, s'embarquant sur leurs vaisseaux venus dans le port d'Armyro, ils descendirent le même jour à Dhiro. Après avoir ravagé quelques villages du voisinage ils furent repoussés par les Mainotes. Mais les Égyptiens vertement tancés par Ibrahim pour avoir lâché pied, marchèrent le lendemain contre Tsalapiana pour s'emparer de Tsimora. Cependant les Mainotes avaient sonné le tocsin et donné l'alarme aux villages environnants. Tous accoururent en armes pour repousser les envahisseurs. Un grand nombre de femmes, qui faisaient la moisson entre Tsimora et Kharia, accoururent avec leurs faulx. C. Mavromichalis, qui se trouva par hasard sur leur chemin, les suivit avec ceux qui l'accompagnaient, et tous ensemble, hommes et femmes, prêtres et laïques, volèrent au secours d'Armyro, attaquèrent rigourcusement l'ennemi et le repoussèrent avec pertes jusqu'à la mer. Les Égyptiens poursuivis s'emparèrent d'une position fortifiée sur le rivage, et, appuyés par leurs navires, ils essayèrent de résister; mais cette fois eucore, ils furent complétement battus et contraints, le 25 Juin, de regagner leurs vaisseaux. Ils mirent à fuir une telle précipitation que quelques-uns tombèrent à la mer et se noyèrent.

Les Égyptiens restés à Verga tentèrent de nouveau un retour offensif contre les vainqueurs, dans la journée du 24, mais ils échouèrent encore et se retirèrent le lendemain à Calamata, complétement défaits. Deux mille Péloponnésiens commandés par Colocotronis, marchèrent au secours des Maïnotes, mais, informés en route de la défaite des ennemis, ils rebroussèrent chemin.

En ces circonstances, les femmes Maïnotes, armées de faulx, firent preuve d'un courage vraiment viril. L'une d'elles accomplit même une action héroïque qui mérite d'être

mentionnée. Un vieillard, du nom de Vozikis, occupé à moissonner son champ situé sur le bord de la mer, fut toutà-coup saisi par deux Égyptiens; tandis qu'ils étaient en train de le garroter, sa fille Panôria, qui moissonnait en sa compagnie, coupa, d'un coup de faulx, la gorge de l'un des soldats, et, aidée par son père, tua le second.

Il est à peine besoin de faire remarquer que le texte de cette composition populaire concorde en tous points avec le récit de M. Tricoupis, l'historien de la guerre de l'Indépendance hellénique.

## 73.

# 'ΑΠΌΒΑΣΙΣ ΤΩΝ 'ΑΡΑ΄ΒΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ 1826 ΕΤΟΣ, ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΡΟΝ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΊΑΣ Η ΜΑ΄ΝΗΣ.

(21 - 25 'louvlou.)

Στὸ όημοκλησι τοῦ Δηροῦ λειτούργ' ὁ πρωτοσύγκελλος, καὶ τ' ἄχραντα μυστήρια έφερνε ςτὸ κεφάλι του, 5 ψάλλοντας τὸ χερουδικόν. Μόν εξαφνα κή ανέλπιστα Τούρκοι τὸν περιλάβανε, κ' έλαβε μόνον τον καιρόν κ' εσήκωσε τα γέρια του 10 κ' είπεκε· «Παντοδύναμε. δυνάμωσε τούς Χριστιανούς, τύφλωσε τούς 'Αγαρηνούς την σημερινήν ήμεραν.» Μα οι άνδρες όλοι έλείπασιν, 15 ήταν ςτην Βέργαν τ' Άρμυρου, όπου Τρωάδ' ο πόλεμος έπαίνε δυό μερόνυκτα. μόνα τὰ γυναικόπαιδα καὶ γέροντες ἀνώφελοι, 20 γιατ' ήτο θέρος, βρέθεσαν με τὰ δρεπάνια ςτὰ λουριά. Καθόλου δέν δειλιάσασι.

#### LXXIII.

# DESCENTE DES ARABES À DHIRO.

DANS la chapelle solitaire de Dhiro, le protosyncelle disait la messe et, au-dessus de sa tête, il élevait l'hostie immaculée, en psalmodiant l'hymne des Chérubins.

Mais voilà que, subitement et à l'improviste, les Turcs l'entourent, et il n'a que le temps de lever les mains au ciel et de s'écrier: « Dieu tout-puissant, donne du courage aux Chrétiens, et frappe en ce jour les Musulmans d'aveuglement.»

Mais les hommes sont absents, ils se trouvent à Armyro où, depuis deux jours et deux nuits, ils livrent une bataille homérique<sup>1</sup>). Seuls, les femmes et les enfants; les vieillards inutiles, étaient présents, et, comme c'était la moisson, avaient attaché leurs faulx avec des courroies.

<sup>1)</sup> Le mot Τρφάδα, que je traduis par bataille homérique, est trés-usité, dans le dialecte populaire du Magne, pour signifier grande bataille, lutte acharnée. Θὰ ἔχομεν τήμερις μία Τρφάδα, nous nous battrons aujourd'hui comme des enragés. Faut-il voir là un souvenir de l'Iliade, dont le sujet serait resté dans la mémoire du peuple? Μία Τρφάδα est une bataille comme celles qui se livraient sous les murs de Troie. Le même mot se dit aussi en Acarnanie.

καθόλου δέν τρομάξασι,
μόν έδωκαν τὴν εἴδησιν

25 ςτὸν Κωνσταντῖνον μὲ πεζόν.
Κ' ἐκεῖνος, ὡς πολέμαρχος,
ἐσύναξ' ὅλα τὰ γωριά.

έσύναξ΄ όλα τὰ χωριά. γράψει καὶ στέλνει ςτ' Αρμυρόν,

κ' έδραμε κατά το Δηρόν.

- 30 Βλέπει γυναϊκες νὰ χερούν καὶ τὰ δρεπάνια νὰ κρατούν, τοὺς 'Αραβάδες νὰ κτυπούν. «Εὐγέ σας, ματὰ εὖγέ σας! γυναϊκες, ἄνδρες γίνετε,
- 35 σὰν ἀνδρειωμέναις μάχεσθέ,
  σὰν ᾿Αμαζόνες κρούετε!»
  Εἴπε, κ᾽ ἐβρυχουμάνισε
  σὰν τὸ λειοντάρι ςτὰ βουνά.
  Τοὺς Τούρκους κόφτει ἀψήφιστα·
- 40 τότε τὰ παλληκάρια του πετάχθησαν σὰν τοὺς ἀϊτοὺς, κὰ ἐπιάσθηκαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς χέρια μὲ χέρια ἀνάκατα τοὺς ἐκαταποντίσασι,
- 45 καὶ τοὺς ἐβάλασι μπροστὰ σὰν νὰ ἦσαν γιδοπρόβατα.
  Σφάζοντες καὶ σκοτόνοντες,
  φθάσασι ςτὴν ἀκρογιαλιὰν,
  ποῦ μέλισο ἦτον ἡ Τουρκιά.
- 50 Τότε, 'ς ἐκείνην τὴν στιγμὴν, ἀγνάντιαζαν κ' ἐπρόφθασαν τὰ παλληκάρια τ' 'Αρμυροῦ,

Ils n'ont nulle crainte, ils ne tremblent pas, mais ils se hâtent de transmettre, par un courrier, cette nouvelle à Constantin. Celui-ci, en sa qualité de général, rassemble tous les villages. Il écrit une lettre et l'envoie à Armyro, ensuite il court à Dhiro. Il voit les femmes lancer des pierres, et, les faulx en main, frapper sur les Arabes.

«Courage, leur crie-t-il, courage encore! Femmes, soyez des hommes, combattez comme des braves, frappez comme des Amazones.»

Il dit, et, rugissant comme le lion des montagnes, il tue les Turcs sans pitié. Alors ses pallikares s'élancent comme des aigles et, dans une affreuse mêlée, en viennent aux mains avec l'ennemi.

Ils fondent sur les Turcs et les chassent devant eux comme un troupeau de chèvres et de moutons. En égorgeant et en tuant, ils arrivent sur le rivage, où fourmillait une armée de Turcs. Alors, en ce moment, ils virent venir au-devant d'eux les pallikares d'Armyro qui apportaient la victoire.

όπου την νίκην φέρνασι.
Πρώτος ήτο κ' έμπροσθινά

55 ο ύγιος του γέρου βασιλιά:
είχε τά πόδια του φτερά,
πούτον ο πρώτος άγωρος.
Εεγυμνωμένον το σπαθί
έκράτει, καὶ τὰ μάτια τυ

60 σπίκιαις καὶ φλόγες βγάζουσι.
«Έχετε θάβρος, είπεκε

« Έχετε θάββος, είπεκε

μὲ μιὰν φωνήν σὰν τὴν θροντὴν,

μὴ τὰ φοβεῖσθε τὰ σκυλιά·

ἄς ἦν' πολλοὶ κὴ ἀμέτρητοι,

65 ἦτον πολλοὶ καὶ ςτ' ΄ Λομυρὸν,

65 ήτον πολλοί καί ςτ΄ Λρμυρόν, κ' έμεῖς τοὺς ένικήσαμεν, κὴ ὅλους τοὺς έξωφλίσαμεν.»
Πρόφθασε τότε κὴ ἀρχηγὸς, πρόφθασε κὴ ἀρχιστράτηγος,

70 όποῦ 'ναι πενταγνώστικος ςτῆς μάχαις, ςτὰ πολιτικὰ, κ' εἶπε ςτὰ παλληκάρια του, κ' εἶπε 'ς ὅλον τὸ στράτευμα· «"Όσοι πιστοὶ ἐμπρὸς, παιδιὰ,

75 σήμερον γεννηθήκαμεν,
σήμερον νὰ σώθωμεν!»
Ἡνοιξ' ἡ μάχη τρομερὰ,
κ' ἤτανε ξεσυνέρισις
'ς ὅλα τὰ Σπαρτιατόγονα
80 ποῖοι τὰ πᾶροσθινοι 'μποί'

80 ποίοι τα πάροσθινει μποί·
οὶ Τοῦρκοι ἀντιστεθήκασι
τ' ἦσαν ςτὴν ἄκραν τῦ γιαλοῦ·

Le premier en avant marchait le fils du vieux prince, il avait les pieds rapides comme des ailes; c'était un brave, s'il en fut. Il tenait son sabre nu, et de ses yeux jaillissaient des étincelles et des flammes.

« Courage, s'écria-t-il, avec une voix comme un tonnerre, n'ayez pas peur de ces chiens, malgré leur grand nombre. Ils étaient nombreux aussi à Armyro, et pourtant nous les avons vaincus, nous les avons tous anéantis.»

Alors s'avança le général, le commandant en chef, un homme très-habile dans les batailles et dans les affaires politiques, et il dit à ses pallikares, et il dit à son armée: «En avant, mes enfants; c'est aujourd'hui le jour de notre naissance, que ce soit aussi le jour de notre salut!»

Un combat terrible s'engage, et, parmi les fils des Spartiates, c'était à qui marcherait en avant. Les Turcs résistaient, car ils étaient sur le bord de la mer. Mais sur μέσ' ςτὸ στερσό δειλιάσασι, κ' ἐπέφτασι ςτὴν θάλασσαν, 85 σὰν τὰ τυφλὰ τετράποδα: γιατ' ἦτο θέλημα θεοῦ νὰ 'σακουσθῆ ἡ παράκλησις τ' ἀγίου πρωτοσύγκελλου.

74.

# Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ.

(1827.)

Τρεῖς περδικούλαις κάθουνται ςτὸ κάστρο τῆς ᾿Αθήνας, εἶχαν τὰ νύχια κόκκινα, καὶ τὰ ψτερὰ βαμμένα: μοιρολογοῦσαν κ᾽ ἔλεγαν, μοιρολογοῦν καὶ λέγουν: «Παρασκευὴ ξημέρωσε νὰ μ᾽ εἶχε ξημερώσει! 5 Νησιώταις κάμαν τὴν ὰρχὴν, ςτὸν κάμπον ῥοβολᾶνε, κὴ ἀρχέψανε τὸν πόλεμον, Ἑλληνικὸ σεφέρι: χέρια μὲ χέρια πιάστηκαν, μὲ τὰ σπαθιὰ βαρῶνται.» Καραϊσκάκης τ᾽ ἄκουσε, πολὺ τοῦ βαρ᾽ ἐφάνη, κράζει τοὺς μπουλουξίδες του, τὰς καπεταναραίους:

- 10 « Ἐσφάγηκαν τ' αδέλφια μας, κόπηκαν τὰ ὸρδιά μας γιὰ πάρτε τὰ τουφέκια σας, ζωσθῆτε τὰ σπαθιά σας, τί σήμερ' γεννηθήκαμε, σήμερα θὰ σωθοῦμε· γιὰ τὸν Κιοτάγια ζωντανὸν, γιὰ ὅλοι νὰ χαθοῦμε.» Τ' ἄτι του καβαλλίκεψε, καὶ τὸ σπαθὶ τραβάγει,
- 15 εννιὰ ταμπούρια σκόρπισεν, εμπῆκε μέσ' ςτὴν μάνδρα· μιὰ μπαταργιὰ τοῦ ρίξανε οἱ Τοῦρκοι κ' οἱ 'Ρωμαῖοι. Ψιλὴ φωνίτσαν ἔδγαλε καὶ δαρειαναστενάζει·

la terre ferme ils eurent peur et ils tombèrent dans les flots, comme des animaux aveugles. Car c'était la volonté de Dieu d'exaucer la prière du saint protosyncelle.

(Magne.)

#### LXXIV.

# KARAÏSKAKIS.

TROIS perdrix sont perchées sur la ville d'Athènes, elles ont les ongles rouges et les ailes teintes. Elles se lamentaient et disaient, elles se lamentent et disent! « Le vendredi est venu, plût au ciel qu'il ne fût point arrivé! Les insulaires ont commencé, ils sont descendus dans la plaine et ont engagé le combat, une lutte hellénique.» Karaïskakis l'apprend et en est fort irrité; il appelle ses boulouchides, il appelle les capitaines. «Nos frères ont été égorgés, dit-il, et nos armées sont en déroute; prenez vos fusils, ceignez vos épées, car aujourd'hui nous sommes nés et aujourd'hui nous nous sauverons. Pour avoir Kiotayia vivant, faisons-nous tuer tous.» Il s'élance sur son cheval, tire son épée, renverse neuf retranchements et pénètre dans la bergerie. Les Turcs et les Grecs font sur lui une décharge de mousqueterie. Il pousse un cri perçant

« Βρὲ ποὖστε, Κώστα Μπότζαρη, μωρὲ Κίτσο Τσαβέλλα, 
νὰ μὴν κιστεῦστε τὴν Τουρκιὰ, νὰ μὴν ᾿λιγοκαρδίστε, 
20 καὶ χαλασθοῦν οἱ χριστιανοὶ τοὺς πάρομ᾽ ςτὸν λαιμό μας, 
Κ᾽ ἐγὰ θὰ πάγω ᾽ς Κούλουρι, κοντὰ ςτὸν ἄϊ Δημήτρη, 
πἴχει βασιλικοὺς γιατροὺς, πελτὰ καὶ μὲ γιατρέψουν, 
κὴ ἀν δέν γυρέψω, "Ελληνες, ὅλοι νὰ μ᾽ συγχωρέστε.» 
— Τὸν κλαῖν τὰ παλληκάρια του, ὅλ᾽ οἱ καπεταναῖοι, 
25 μὰ σὰν τὸν κλαίγ᾽ ἡ ψτωχολογιὰ ὁποῦ ἀπέμειν᾽ ἔρμη.

75.

# 'Ο 'ΑΡΧΟΝΤΌΠΟΥΛΟΣ.

ΕΝΑ κομμάτι μάλαγμα, ενα κομμάτ ἀσημι, εκόπ' ἀπὸ τὰ Τρίκκαλα καὶ ςτὴν 'Αθήνα πάγει. «Δέν κλαῖς, καϋμένε Νοταρᾶ, μὲ τὸν λεβέντ' ὁποὖχες;» Περάστ' ἀπὸ τὰ Τρίκκαλα, τοῦ Νοταρᾶ τὰ οπίτια, ς ν' ακούστε ταῖς ἀρχόντισσαις, τοῦ Νοταρά τὴν μάννα, ςτὰ παραθύρια κάθουνται, τὸ πέλαγ' ὰγναντεύουν. «Πουλάκια μ', ἀηδονάκια μου, πώρχεσθ ἀπ' τὴν 'Αθήνα, μήν είδατε τὸν Νοταρᾶ, τὸν Γιάννη τ' ᾿Αρχοντόπλο; σὲ τί ταμπούρια πολεμᾶ ἀντάμα μὲ τοὺς Τούρκους;» 10 — «Χέρια με γέρια πιάστηκαν ςτην βουλισμέν 'Αθήνα, με τὰ σπαθιὰ βαρειόντουσαν καὶ Τοῦρκοι καὶ Ρωμαίοι. μεντάτι εγίνη των Τουρκών από το Γριπονήσι, καὶ τοὺς ἐβάλον ἐμπροστὰ σὰν πρόβατα, σὰν γίδια: άλλοι ςτην λίμνη πέφτανε κή άλλοι μές τα καράβια. 15 σκότωσαν κ' ελαβώσανε όλους καπεταναίους. κὴ ὁ Νοταρᾶς ἀπόστασε, δὲν μπόρεσε νὰ φύγη.

et soupire profondément: «Où êtes-vous, Costas Botzaris et Kitsos Tsavellas? N'épargnez pas les Turcs, et ne perdez point courage; et, afin que les Chrétiens ne périssent pas, prenons-les sous notre sauvegarde. Quant à moi, je vais aller à Coulouri, près de Saint-Démétrius, là où se trouvent des médecins royaux; peut-être me guériront-ils. Et, si je ne reviens pas, pardonnez-moi tous, ô Grecs! »

Les pallikares et tous les capitaines le pleurent, mais [nul ne le pleure] comme les pauvres qui restent orphelins.

#### LXXV.

### ARCHONTOPOULOS.

UN morceau d'or, un morceau d'argent a quitté Triccala et est allé à Athènes. « Ne pleures-tu pas, pauvre Notaras, le brave, qui était ton compagnon? » — « Passez par Triccala, par la maison de Notaras, pour entendre les femmes, la mère de Notaras. Elles sont assises aux fenêtres, elles regardent la mer. — « Petits oiscaux, mes rossignolets, vous qui venez d'Athènes, n'avez-vous pas vu Notaras et Jean Archontopoulos? Dans quel retranchement combat-il contre les Turcs? » — « Ils en sont venus aux mains dans la pauvre Athènes, Turcs et Grecs se battent à coups d'épée. Les Turcs ont reçu du renfort de Négrepont et ils ont chassé [les Grecs] devant eux comme des brebis, comme des chèvres. Les uns sont tombés dans l'eau, les autres se sont réfugiés sur les navires; ils ont blessé ou tué tous les capitaines. Notaras s'est révolté et n'a pu prendre la

οί 'Αρβανίταις πᾶν κοντὰ μὲ τὰ σπαθιὰ ςτὸ χέρι.
Ψιλὴ ψωνίτσαν ἔβγαλε καὶ βαρειαναστενάζει·
« Βρὲ ποὖστε, παλληκάρια μου, μωρὲ Κακοσουλιώταις;
γυρίστε πίσω, πάρτε με ἀπ' τῶν Τουρκῶν τὰ χέρια,
κὴ ᾶν δὲν σᾶς ντύσω μάλαμμα, Γιάννη νὰ μὴν μὲ ποῦνε.»
Σκλαβῶσαν τ' 'Αρχοντόπειλο, τὸν στρατηγὸν τῆς Κόρθος,
ποὖταν ἕνας τερέμπεης καὶ νιὸς σὰν τὸ λειοντάρι.

76.

# Ο ΦΛΕΣΣΑΣ.

Τος Φλέσσα ή μάννα κάθεται ςτην Μπόλιανη ςτη ράχη, τὰ κοντοβούνια γνάντευε καὶ τὰ πουλιὰ ἡωτάει. «Πουλάκια μ', απδονάκια μου, πουρχεσθε ςτὸν άξρα, μήν είδατε τὸν στρατηγό, τὸν Φλέςς ἀρχιμανδρίτη;» 5 — Στά κοντοδούνια πέρασε καί ςτά Σουλεημοχώρια, καὶ τὰ παλληκάργια μάζονε όλους κοντοβουνίσιους, τὰ μάζωξε, τὰ σύναξε ταμάμου τρεῖς χιλιάδες. Καθούνταν καὶ τάρμήνευε, σὰν μάννα, σὰν πατέρα: « Έμπρὸς, ἐμπρὸς, μωρὲ παιδιά, ςτὸ Νιόκαστρο νά πᾶμε, 10 να κάμωμ' ενα πόλεμον με τούς στραβαραπάδες. κή, αν δέν σας ντύσω μάλαμμα, Φλέσσα να μήν μὲ ποῦνε.» Καὶ ὁ Κεφάλας τ' έλεγε, καὶ ὁ Κεφάλας λέγει· «Τοῦ Μισιριοῦ ἡ ᾿Αραπιὰ ςτὸ Νιόκαστρο ΄ν΄ φερμένη.» — «Σιώπα, Κεφάλα, μὴν τὸ λὲς, καὶ μὴν τὸ κουθεντιάζης, 15 να μήν τ' ακούς ή διοίκησις, λουφέδες δέν μας στείλη, νὰ μὴν τ' ἀκούσουν τὰ ὀρδιά, μεντάτι δὲν ἐλθοῦνε· νὰ μὴν τ' ἀκέσουν τὰ παιδιά, καὶ τὰ λιγοκερδίσης.»

fuite. Les Albanais s'approchent l'épée à la main. Notaras pousse un cri aigu et soupire profondément: « Où êtesvous, mes pallikares, s'écrie-t-il, mes pallikares de Kako-Souli? Revenez sur vos pas et arrachez-moi aux mains des Turcs, et si je ne vous revêts pas d'or, qu'on ne m'appelle point Jean. » Ils firent prisonnier Archontopoulos, le général de Corinthe, qui était un bey fameux, qui était jeune comme un lion.

#### LXXVI.

### PHLESSAS.

La mère de Phlessas est assise sur le rocher de Boli; elle regarde les collines et elle questionne les oiseaux: « Petits oiseaux, rossignolets, vous qui passez dans l'air, n'avez-vous pas vu le général, l'archimandrite Phlessas.» Il est passé par les collines, il a traversé les villages de Souleïm; il réunissait des pallikares, tous gens de la montagne. Il en réunit, il en rassembla environ trois milliers. Il était assis et leur donnait ses instructions, comme une mère, comme un père [à ses fils]: «En avant, en avant, les enfants, allons à Néocastro, allons livrer bataille à ces vilains nègres, et si je ne vous revêts pas d'or, qu'on ne m'appelle pas Phlessas.» Et Céphalas lui disait, et Céphalas lui dit: «Les Arabes du Caire sont arrivés à Néocastro.» — « Tais-toi, Céphalas, ne dis pas cela, ne parle point de ces choses, de peur que le gouvernement ne t'entende et ne nous envoie pas notre solde; de crainte aussi que les troupes ne l'apprennent et ne viennent pas à notre secours; de peur que les enfants ne l'entendent et que tu ne puisses les gagner à notre cause.»

`Ακόμη λόγος ἔστεκε καὶ συντυχιὰ κρατειέται,

κ ἡ 'Αραπιὰ τοὺς ἔζωσε μιὰ 'κοσαργιὰ χιλιάδες.

20 — « `Αϊντέ, παιδιὰ, νὰ πιάσωμε ςτὸ 'Ερημομανιάτι.»

Μ' ἀρχέψανε τὸν πόλεμο ἀπ' τὴν αὐγὴ ὡς τὸ βράδυ.

Μπραίμης βάνει τὴν ψωνὴ, λέγει τοῦ παπὰ Φλέσσα·

« Ἑβγα, Φλέσσα, προσκύνησε μὲ οὖλό σου τ' ἀσκέρι.»

— «Δὲν σὲ φοβοῦμ, Μπραϊμ πασιᾶ, ςτὸν νῖν μιι δὲν σὲ βάνω,

25 κ' ἐμὲ μεντάτι μὤρχονται οἱ Κολοκοτρωναῖοι.»

Καὶ ςτὰ ταμπούρια πέσανε αὐτοὶ οἱ 'Αραπάδες.

'Ο Φλέσσας βάνει μιὰ ψωνὴ, καὶ λέγει τῶν στρατιώτων·

καὶ τὰ σπαθιὰ τραβίξανε καὶ κάμνουν τὸ γιουροῦσι.

Μιὰ μπαταργιὰ τοῦ ρίξανε πικρὴ, φαρμακωμένη·

30 τὸν Φλέσσα τὸν ἐσκότωσαν μαζὶ μὲ τὸν Κεφάλα.

"Ος εἴσθε φίλοι, κλαύσετε· καὶ σεῖς, ἐχθροὶ, χαρῆτε.

77.

# Ο ΤΑΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ.

Σ΄ οὖλον τὸν κόσμον ξαστεριὰ, 'ς οὖλον τὸν κόσμον ἤλιος, καὶ ςτὴν καϋμένην Ἐγριπο πολλὴ κατάχνια πέφτει, ποῦ κίνησεν ὁ μπεϊζαδὲς νὰ πῷ νὰ πολεμήση· ἐπῆγε κὴ ἀποκλείστηκε ςτῆς Κάρυστος τὸν μύλο, δέκα ἡμέραις πολεμῷ μὶ αὐτούνους τοὺς Περσιάνους, δίχως ψωμὶ, δίχως νερὸ, δίχως κὰνὲν μεντάτι.
Τοῦρκος δεσπότης γίνηκε, τοῦ Λία πῷ καὶ λέγει· «Ἡλία μὶ, γιὰ δὲν πολεμῷς σὰν παλληκάρι ποὖσαι;» Καὶ τὸ σπαθί του τράδιξε καὶ κάνει τὸ γιουροῦσι, το δέκα Περσιάνους ἔκοψε, κὶ ἐμπῆκε μέσὶ ςτὸν μύλο·

Il parlait encore, il n'avait pas achevé de prononcer ces mots qu'une vingtaine de mille Égyptiens les entourent.

«Allons, enfants, prenons le chemin d'Erimomaniati.» Mais ils soutinrent le combat depuis l'aurore jusqu'au soir. Ibrahim fait entendre sa voix, il dit à papa-Phlessas: « Viens, Phlessas, fais ta soumission, toi et toute ton armée.» — « Je ne te crains pas, Ibrahim pacha, et je me soucie peu de toi; voici les pallikares de Colocotronis qui viennent à mon secours.» Les Égyptiens tombent dans les retranchements. Phlessas prend la parole et parle à ses soldats. Et ils tirèrent leurs épées et s'élancèrent en avant. On fit sur lui une décharge de mousqueterie, amère, empoisonnée, et Phlessas tomba mort avec Céphalas. Pleurez, vous tous qui êtes ses amis; et vous, ses ennemis, réjouis-sez-vous.

#### LXXVII.

## ÉLIE MAVROMICHALIS.

Dans tout le monde il y a des étoiles, dans le monde entier rit le soleil, mais il tombe un épais brouillard dans le pauvre Négrepont, là où le Prince est allé pour combattre. Il y est allé et s'est enfermé dans le moulin de Carystos; pendant dix jours il combat les Persans, sans pain, sans eau, sans secours aucun. Survint un seigneur turc qui dit à Élie: «Élie, pourquoi ne te bats-tu point comme un pallikare que tu es?» — Et Élie tira son épée et s'élança en avant; il tranche la tête à dix Persans, et entre dans le moulin. On lui tira un coup de fusil, on lui

μιὰ τουφεκιὰ τοῦ δώσανε, τοῦ κόψανε τὸ χέρι. Ψιλὴ φωνίτσαν εθγαλε καὶ θαρειαναστενάζει· «Βρὲ ποὖστε, παλληκάρια μου, καὶ σεῖς, μωρὲ Σπαρτιάνοι; ἐδῶτε τἱ μ' ἐφόνευσε Τοῦρκος μὲ τὸ τιφέκι.

15 Δέν εἶν πουλάκια πουθενά, κὰνὰ δυὸ χελιδόνια, νὰ πῷν νὰ ποῦν τοῦ μπάρμπα μου, τοῦ δόλια Κυριακάλη μεντάτι νὰ μοῦ κάμουνε, πελτὰ καὶ μὲ γλυτώσουν.» "Ος' εἶστε φίλοι, κλαύσατε καὶ σεῖς, ἐχθροὶ, χαρῆτε σκοτώσανε τὸ μπεῖζαὸἐ, τ' ἄξιο τὸ παλληκάρι.

78.

# ΉΤΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ἘΝ ϶ΣΚΗΦΩΙ.

Κάθε ταχύ με την δροσιάν π' άνοίγει το λουλούδι, άφουκραστήτε νά σᾶς 'πῶ το Κρητικόν τραγούδι.

Οί Σφακιανοί εβάστουνε Φράγκικα μπαϊράκια, καὶ λε πῶς θε νὰ κάτσουσι ςτ' ἀγαδικὰ κονάκια.

- 5 Κλαῖν οἱ γιαγάδες, κλάϊνε, καὶ λέγουν τὸν Γιαννάκη πῶς θὲ νὰ κάτσουν οἱ 'Ρωμηοὶ ςτὸ δικόν του κονάκη κὴ οὖλον τὸν βιόν του μάζωξεν, ςτὴ χώρα τ' ἀποσόνει γιὰ νὰ πληρώση τὴν Τουρκιὰν, νὰ πῷ νὰ τσῆ ζυγόνη 'Αποῦ τὴν χώρα πόρισαν δώδεκα μπαϊράκια,
- 10 γιὰ νὰ ζυγόνουν τσοὶ 'Ρωμηούς, μὴν κάψουν τὰ κονάκια πορίζουν ςτὰ Τσηκαλαριὰ, καθίζουν 'λίγον 'λίγον, καὶ τὰ τσαντήρια στήσανε ςτὸ Πρόσνερον, ςτὸν Πύργον ςτὸν Πύργον σὰν ἐπήγασιν, θέλουν νὰ πολεμήσουν, όγιὰ νὰ βγοῦν εἰς τὰ Σφακιὰ, κ' ἔνα νὰ μὴν ἀφήσουν 15 Προβαίνουν ςτὸ Ξυλόδεμα, κὴ ἐμβαίνουν εἰς τὰς λάκκου,

coupa la main. Il pousse un cri perçant et soupire profondément: «Où êtes-vous, dit-il, mes pallikares, et vous, mes Spartiates? Voici qu'un Turc m'a tué d'un coup de usil. N'y a-t-il point quelque part des oiseaux, n'y a-t-il pas deux hirondelles pour aller dire à mon oncle, à ce pauvre Kyriakoulis, de m'envoyer du secours et d'essayer de me délivrer?»

Vous tous ses amis, pleurez; et vous, ennemis, réjouissez-vous; ils ont tué le Prince, le brave pallikare.

### LXXVIII.

## DÉFAITE DES TURCS A ASKYFO.

CHAQUE matin avec la rosée qui fait éclore les fleurs, écoutez que je vous dise une chanson Crétoise.

Les Sfakiotes avaient arboré des drapeaux francs, et voulaient, disaient-ils, s'emparer de la demeure des Àgas. Les Agas se désolent, ils se lamentent et disent à Giannakis que les Grecs veulent prendre possession de sa maison. Celui-ci rassemble tout ce qui lui appartient, et le transporte dans la ville pour payer les Turcs, et pour marcher ensuite contre les Grecs. De la ville sortent douze étendards; on s'avance contre les Grecs pour les empêcher de mettre le feu au palais des Agas. Ils vont jusqu'à Tsikalaria, puis ils font une petite halte et dressent leurs tentes à Prosneron et à Pyrgos. Quand ils arrivent à Pyrgos, ils veulent livrer bataille pour entrer ensuite à Sfakia et n'y pas laisser un homme vivant. Ils s'avancent vers Xylodéma

κή εύθυς φωτιάν εδώκασιν, κή εμαύρισεν ο κάμπος, κή εὐθὺς φωτιάν ἐδώκασιν, κὴ ἐκάψασιν τὰ σπίτια. τσοί τοίχους έχαλούσανε, κ' ξκαναν μιτιρίσια. τὰ σπίτια σὰν ἐκάψασιν, δὲν είχαν πλειό ίντα κάνουν, 20 τ' αμπέλια ξεββιζώσασιν, καὶ ςτὴν φωτια τα βάνουν. Θωρείτε τσοι τούς Σφακιανούς, τσοί φασοτυλιμένους, απάνω μας θ' αράξουσιν σαν σκύλους λυσσιασμένους. Τὸν πρῶτον ποῦ σκοτώσασιν ἦτον εἰς ενα βάτο, καὶ τὰ μπαϊράκια σήκωσαν, κ' ἐπῆραν ίσια κάτω. 25 εμβαίνουν ςτό Ευλοδεμα, κ' εμβαίνουν ςτσοί Πρινάρους, κ' ἐκεῖ τσοὶ κουτελόνουσι καὶ κάνουν τοὺς κυμπάρυς. καὶ παρακάτω ςτὸ Κατρέ, πούναι ή μεγάλη πέτρα, έκει τσοί κουτελώσασιν 'ποπανωθειό τσοι έδήτις. Κή όνταν εκατεβαίνασιν ςτης Κάρπης το πηγάδι, 30 ήθέλασίν το τὸ νερὸ, δέν είχαν ποιὸς τὸ βγάλη. κή όνταν εκατεβαίνασιν ςτῶν Λανικῶν τοὺς κάμπους. έννια χιλιάδες ήσανε κ' έλείπασιν ή έξη.

79.

# Ο ΘΆΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΌΜΠΕΗ.

'Απὸ τὰ χθὲς 'ρδινάζετο ὁ Μπέης νὰ μισέψη, κὴ ἄκου μουγκρίζουν τὰ βουνὰ, τί ἀρφάνεψ' ἡ 'Ελλάδα, τί πέθαν' ενας πρίγκιπας, ὁ ἡγεμών τῆς Μάνης.

"Ολ' ἀρχηγοὶ καὶ στρατηγοὶ
 ἀπὸ τὸ σπίτι τουτοδὰ
 τὸ Μαυρομιχαλιάνικο,
 'ς ὅλα τὰ κάστρα, ςτὴ 'Ρούμελη,

et entrent dans les plaines profondes; ils mettent aussitôt le feu, et la campagne devient noire. Ils allument l'incendie et brûlent les maisons; ils renversent les murailles et font des barricades. Les maisons une fois brûlées et n'ayant plus rien à faire, ils arrachent les vignes et les jettent au feu. Regardez les Sfakiotes, les Sfakiotes enguenillés, ils se ruent sur nous, comme des chiens enragés.

Le premier qui fut tué était dans un buisson; et ensuite ils levèrent leurs drapeaux et prirent le chemin de la vallée. Ils entrent à Xylodéma, ils entrent aux Prinari, et là ils heurtent de front l'armée turque et la mettent en déroute. Et au-dessous de Katré, où se trouve une grande pierre, ils les rencontrent encore et les battent de la même façon. Et quand les Turcs arrivent au puits de Karpi, ils veulent de l'eau et n'ont plus personne pour en puiser. Et lorsqu'ils furent dans les plaines de Lanika, sur neuf mille qu'ils étaient auparavant il en manquait six.

(Crète.)

## LXXIX.

# LA MORT DE PÉTRO-BEY.

DEPUIS hier le Bey se disposait à partir, et voici que les montagnes mugissent, car la Grèce est orpheline, car le prince est mort, le Bey du Magne n'est plus.

Ô vous tous, chefs et généraux de la maison de Mavromichalis, vous qui sur terre et sur mer, dans toutes les καὶ ςτὸ Μωρηὰ, ςτὴ θάλασσα, καὶ ςτὴ στεργιὰ, μὲ πίστι δουλεύσστε έλοι γιὰ τὰ πατοίδα

- το δουλεύσατε όλοι γιὰ τὴ πατρίδα μας.
   Λῖ, ἀρχηγοὶ καὶ στρατηγοὶ,
   ἀπὸ τὸ σπίτι τουτοδά,
   ἔρχεσθε καὶ μαζεύεσθε,
   γιατί μισεύει ἀψέντης μας
- 15 νὰ σᾶς ἐδώση τὴν εὐχή.
  Γιὰ, φθάσε, Λία μπεζαντὲ, ἔρχου, ἀπὸ τὴ Κάρυστο·
  ἔρχου, Γεωργάκη μπεζαντὲ, ἀπὸ τὸ κάστρο τ' 'Αναπλιοῦ·
- 20 ἤρωα Κωνσταντῖνό μου, ἔρχου καπέταν Κυργιακούλακα, ἔρχου ἀπὸ τὴ 'Ρούμελη, μὲ τὸ μουστάκι τὸ μακρὺ, ὁποὕχεις ὅλέμμα λειονταριοῦ.
- 25 Έρχου, σὰ Γιάννη μπεζαντέ, ἔρχου ἀπὸ τὸ Νιόκαστρο, καὶ ἄφησε τὰ φρούρια, γιατί μισεύγει ἀφέντης μας, νὰ σᾶς ἐδώση τὴν εὐχή.
- 30 Κὴ ὅντας ςτὸν Ἦδη καταιδῆ, σύρτε πάλιν ςτὴν θέσιν σας. Φθάσε, Κατσάκο στρατηγὲ, πὧχεις τὰ πόδια σὰ φτερά· κάμε τὴ θάλασσα στεργιὰ,
- 35 κ' ἔρχου ἀπὸ τὴ Μπαβαριὰ,
  γιὰ νὰ σοῦ δώση τὴν εὐχὴ
  ὁ μπάρμπας ὁ Πετρόμπεης.

villes, en Roumélie, en Morée, avez fidèlement servi notre patrie.

Allons, chess et généraux de cette famille, venez et réunissez-vous pour recevoir la bénédiction de notre père qui va mourir.

Allons, arrive, prince Élie, viens de Carysto; viens, prince Georgakis, de la ville de Nauplie; viens, héros Constantin.

Viens, Kyriakoulakas, capitaine à la longue moustache, viens de la Roumélie, toi qui as le regard d'un lion.

Viens, prince Jean, viens de Néocastro; quittez les places fortes et venez recevoir la bénédiction de notre père qui va mourir; et, quand il sera descendu dans la tombe, retournez à votre poste.

Arrive, général Katzakos, toi dont les pieds sont des ailes, fais de la mer la terre ferme et viens de la Bavière, pour que ton oncle Pétro-bey te donne sa bénédiction.

Αί, ἀρχηγοί και στρατηγοί, "Ελληνες όλοι κή άδελφοί, 40 εμίσεψεν ο Πετρόμπεης, ποῦ πρόεδρο τὸν είχετε. Κλάψετε, χώραις καὶ χωργιά, κή δλα της Μάνης τὰ παιδιά. 'Αφέντη, ἀφέντη, βασίλεια 45 καὶ κυβερνήτας Έκαμες. κάθε αὐλη σ' εγνώριζε, καὶ όλοι σ' ἐδοξάσανε, καὶ τὴν Τουρκιά τὴν τρόμαξες. Κλάψτε, της Μάνης τὰ χωργιά, 50 κλάψετε τὸν Πετρόμπεην, όλοι μεγάλοι καὶ μικροί. τί χάσαμε τὴ σκέπη μας, πούτανε χρυσούφαντος. Αΐ, ἀρχηγοί και στρατηγοί 55 όλου τοῦ έθνους τῆς Ἑλλάς, σε θάλασσα καί σε στεργιά, κλάψετε τὸν Μανιάμπεη, ποῦ πρόεδρο τὸν είχετε.

80.

# Ο ΤΖΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

«Τί ἔχουν οἰ κάμποι καὶ βροντοῦν καὶ τὰ βουνὰ καὶ τρίζουν, καὶ σὺ, καϋμένη 'Ρούμελη, καὶ σκούζεις καὶ φωνάζεις;» «Ελληνά μ', κὴ ὰν μ' ἐρώτησες, νὰ σοῦ τ' ὁμολογήσω. Δώδεκα χρόνους πολεμῶ μὲ τὸ σουλτὰν Μαχμούτη,

Hé! chess et généraux, Grecs et srères, il est mort Pétro-bey, qui sut votre prince.

Pleurez, villes et villages; pleurez tous, enfants du Magne.

Prince, prince, tu faisais jadis des royaumes et des gouverneurs; toutes les cours te connaissaient; tous célébraient tes louanges, et tu faisais trembler la Turquie.

Pleurez, villages du Magne; pleurez Pétro-bey, vous tous petits et grands, car nous avons perdu notre abri, notre abri tissu d'or.

Hé! chess et généraux de toute la nation grecque, sur terre et sur mer, pleurez le Bey du Magne, qui était votre ches.

(Magne.)

#### LXXX.

## TZAMIS ET LA CONSTITUTION.

- •Qu'ont les plaines à tonner et les montagnes à mugir, et toi, pauvre Roumélie, à appeler et crier? »
- « Hellène, puisque tu m'as interrogée, je vais te le dire. Voilà douze ans que je suis en guerre avec le sultan Mah-

5 τοὺς κάμπους αἶμα γιώμισα, καὶ τὰ βουνὰ κουψάρια, καὶ τώρα ποῦ τὰ κέρδησα, καὶ τώρα ποῦ τὰ πῆρα, οἱ βασιλεῖς μὲθθόνησαν καὶ ὅλα τὰ ἰγγάτα· στείλαν τὸν Καποδίστρια γιὰ νὰ μᾶς δικαιώση, κὴ αὐτὸς μᾶς Ἰμορφογέλασε σὰν πονηρὸς ποῦ ἤταν· τοὺς λέσι νὰ παραιτήσουνε κὴ ἀπόμαχοι νὰ γένουν, κὴ αὐτοὶ δὲν καταδέχονται ἀπόμαχοι νὰ γένουν, μόνε γυρεύουν Σύνταγμα, συνέλευσι νὰ κάμουν, κὴ ὁ Καποδίστριας τόμαθε, βαρειὰ τοῦ κακοφάνη· τὸν Τζάμ νὰ πιάσουν ζωντανὸ, τὸ γυιὸ τοῦ Καρατάσσου· Καλέργης ἐξεστράτευσε μὲ τὴν καβαλλαρία. Ποῦ πᾶς, Καλέργη Κρητικέ, καὶ σὺ, παληορουφιάνε; ὡς ποῦναι ὁ Τζάμης ζωντανὸς τὸ Σύνταγμα γυρεύει.»

81.

# Ο ΕΡΧΟΜΌΣ ΤΟΥ ΌΘΩΝΟΣ.

Τών έφθασεν ο Gασιλιᾶς, τώρ έφθασεν ο Όθων, κὴ ο οὐρανὸς χαμογελᾶ, κὶ οἱ κάμποι λουλουδίζουν. Καπιταναῖοι, φεύγετε, καὶ σεῖς, παλληκαράδες δέν εἶναι πλέον ο καιρὸς τοῦ δόλιυ μπάρμπα Γιάννη, τώρ ἔφθασεν ο Θασιλιᾶς, τώρ ἔφθασεν ο Φράγκος.

moud; j'ai rempli de sang les campagnes, et de cadavres les montagnes, et maintenant que je les ai conquises, maintenant que j'en ai pris possession, les rois et tous les royaumes me portent envie; ils ont envoyé Capodistrias pour nous juger, et il s'est bel et bien ri de nous, comme un malin qu'il est. D'abord il réunit les armes des capitaines et leur dit de se désister et de se considérer comme invalides. Mais ceux-ci ne veulent pas se faire traiter en invalides, et ils demandent une Constitution, ils veulent créer une Assemblée. Capodistrias l'apprend et en est fort irrité. Il ordonne au général Ranck et à Kitsos Tsavellas de prendre vivant Tzamis, le fils de Karatassos. Calergi part en expédition avec la cavalerie. Où vas-tu, Calergi le Crétois? Où vas-tu, vieux coquin? Tant que Tzamis est vivant il réclame la Constitution.

#### LXXXI.

# L'ARRIVÉE D'OTHON.

MAINTENANT le roi est venu, maintenant Othon est arrivé; et le ciel sourit et les campagnes se couvrent de fleurs. Fuyez, capitaines; fuyez, pallikares, nous ne sommes plus au temps de ce pauvre père Jean [Capodistrias]; maintenant le roi est venu, maintenant le Franc est arrivé.

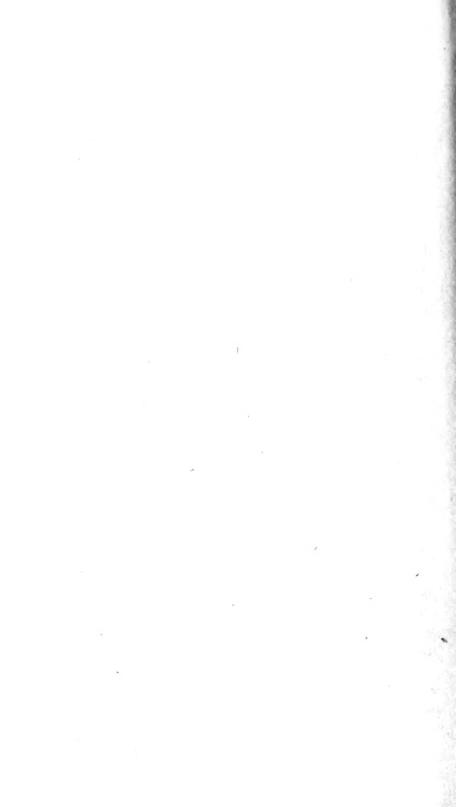

## VÉLY BEY ET ASLAN-BEY.

L'évenement relaté dans cette chanson remonte au 30 juillet 1830. Vély-bey et Aslan-bey, petits despotes Albanais, ne cessaient, à la tête de leurs bandes, de semer le ravage et la mort dans les provinces de Janina, d'Arta et de Prévéza. Vely surtout se distinguait par sa barbarie et sa cruauté. L'Épire toute entière était couverte de sang et de ruines. Les choses en étaient arrivées à un tel point que la Sublime Porte, qui venait de conclure la paix avec la Russie, se hâta d'envoyer le grand vizir, Reschid Mechmet Pacha, à Bitolia, avec mission de rétablir l'ordre dans la contrée. Celui-ci arriva à la tête d'une armée régulière, mais il se garda bien d'attaquer les rebelles; la trahison lui fournissait pour les réduire un moyen plus expéditif et surtout beaucoup plus conforme aux antiques traditions de la cour de Stamboul. Voici donc le stratagème qu'il imagina. écrivit à Vély et à Aslan une lettre des plus flatteuses, par laquelle il les engageait vivement à venir le trouver pour recevoir la juste récompense de leurs services, et toucher en même temps la solde arriérée de leurs troupes.

Les chefs Albanais, sans défiance, ne soupçonnèrent pas le piège que leur tendait le rusé vizir; ils se firent, au contraire, un devoir de se rendre à une si honorable invitation, et se présentèrent chez Reschid, qui les accueillit de la plus cordiale façon.

Durant quelques jours, ce ne furent que festins et réjouissances; mais l'heure du châtiment devait bientôt sonner. Le 30 Juillet, au matin, ils assistaient aux évolutions militaires de l'armée ottomane. Ce spectacle, qui avait pour eux l'attrait de la nouveauté, excitait au plus haut point leur curiosité. Cependant l'implacable vizir avait donné ses ordres. Au moment où les Albanais s'y attendaient le moins, on pointa les canons de leur côté, et, un instant après, les malheureux furent criblés d'une grêle de projectiles. Un chant populaire, publié par M. Chasiotis, page 214 de son recueil, raconte que Aslan-bey, malgré les blessures qu'il avait reçues, réussit à fuir en montant à cheval; mais Baïram Pacha se mit à sa poursuite, ne tarda pas à l'atteindre, et lui trancha la tête.

'Ασλάμπεης νταβράντισε, τ' ἄτι καβαλλικεύει,

Μπαϊράμ Πασιᾶς τὸν χυνηγᾶ, τῶ παίρνει τὸ κεφάλι.

L'auteur du chant dont ces deux vers sont tirés applaudit à l'assassinat des primats Albanais, « qui ne craignaient ni Dieu, ni Mahomet, et ne faisaient pas l'aumône aux pauvres.»

Δὲν ἐφοδοῦνταν τὸν θεὸ, οὕτε τὸν Μωχαμέτη, ςτὸν φουχαρᾶ δὲν ἔχαναν 'λότελα μερχαμέτι.

Unc chanson albanaise, relative à ce même événement nous donne le nom d'un troisième chef, tué avec Aslan et Vély. Il s'appelait ABAS THANE.

À toi aussi on a tranché la tête; ta tête est allée à Stamboul, et ton corps est resté à Bitolia. Ô Abas Thane, fleur des héros, tu fus brave comme Aslan Poutcheja!

Deux savants albanologues, le Dr. Hahn et M. Demetrius Camarda, se sont trompés en assignant à ce fait la date de 1831. Aravantinos, dans sa Chronographie de l'Épire, le mentionne avec raison à l'année 1830. Voici les paroles de D. Camarda: «Il celebre Sadrasem Reschid «Mechmet pascià, per sedare le turbolenze dell' Albania «meridionale, convitò i principali capi a Monastir, dove a «tradimento li fece uccidere, menando strage dei loro «seguaci.»

Les victimes, nous dit encore le poëte arnaute, dans ses vers indignés, furent impitoyablement dépouillées de leurs armes de luxe; pistolets incrustés d'or et de pierreries, fusils à crosse argentée, yatagans damasquinés à la lame recourbée comme le croissant du Prophète, devinrent la proie d'une soldatesque avide et sans frein 1). Ces terribles réprésailles produisirent en Épire l'effet qu'on en attendait. Elles inspirèrent aux Albanais une crainte salutaire du gouvernement turc, et assurèrent au pays le calme et la tranquillité.

 Κούσς τε μόρι σςκρέτατ' ἄρμε, πισςκjόλατε, ε jαταγάνε, δε ἀτε douφέκνε ε λjάρε; κούσς τε δςbέσςι φερμελjένε;

CAMARDA, Appendice al saggio di Grammatologia Albanese. Prato, 1866.

82.

# Ο ΆΣΛΑΜΠΕΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΕΛΗΜΠΕΗΣ.

Τρία πουλάκια κάθουνταν 'ψηλά ςτό Μοναστήρι, τόνα κυττά τὰ Γιάννινα, τὸ ἄλλο τὰ Μπιτόλια, τὸ τρίτο, τὸ καλλίτερο, μοιρολογά καὶ λέγει «Μᾶς ἤρθε ἡ ἄνοιξι πικρή, τὸ καλοκαῖρι μαῦρο, μᾶς ἤρθε κὴ ὁ χυνόπωρος πικρὸς, φαρμακωμένος, ὁ σατραζάμης ἔγραψε ςτὸ Μοναστήρ' νὰ πᾶμε.» Στὸ Μοναστήρι πάγησαν, τὸν τεμενᾶν τῦ κάνουν.

«Καλῶς τον τὸν Βελήμπεην, φωνάζει ὁ σατραζάμης, καλῶς τον τὸν ᾿Ασλάμπεην, καλῶς τα τὰ παιδιά μου· 10 γιά σας σκιαγέτια μὧστειλαν ὅλα τὰ Θιλαέτια· τὸν κασαμπᾶ τῆς Κόζανης χαλάσετε τελείως,

τον κασαμπα της Κοςανης χακασετε τεκείως, τὰ Γίαννινα χαλάσετε, τὸ πρῶτο διλαέτι.»

— «ἀλλήθεια, ἐφέντη, φταίξαμε· νὰ μᾶς τὸ συμπαθήσης!»

— «"Όλα σας τὰ συμπάθησα, σᾶς ἔχω σὰν παιδιά μου·

15 Βελήμπεη, σ' ἔκαμα πασιᾶ, ςτὸ Σαλονίκ' δεζίρη.»
Τὸν μιραλάη φώναξε, κρυφὰ τὸν κουδεντιάζει.
«Πάρ' τὸν Βελῆ καὶ τὸν ᾿Ασλὰν, νταδέτι νὰ τὰς κάμης.»
Στὴν μπαταριὰ τοὺς ἔδαλαν· ᾿Ασλάμπεης νταγιαντάει·
ὁ μουχουρτάρης κόσεψε, τοῦ πῆρε τὸ κεφάλι.

#### LXXXII.

## ASLAN-BEY ET VÉLY-BEY.

TROIS oiseaux sont perchés sur le haut de Monastir, l'un regarde Janina, l'autre Bitolia, et le troisième, le plus beau, chante tristement et dit: «Le printemps a été âpre, l'été sombre, et l'automne triste et empoisonné. Le vizir nous a écrit d'aller à Monastir.»

À Monastir ils sont allés; ils lui ont fait leurs politesses.

«Sois le bien venu, Vély-bey, s'écrie le vizir, Aslanbey, sois le bien venu; soyez les bien venus, mes enfants. Des plaintes contre vous me sont arrivées de toutes les provinces; vous avez complétement ruiné la ville de Kozane, et vous avez détruit Janina, le premier vilayet.»

« C'est vrai, seigneur, nous sommes coupables; daignez nous le pardonner.»

«Je vous ai tout pardonné, et je vous considère comme mes enfants; toi, Vély-bey, je t'ai fait pacha, vizir de Salonique!» Il appela le colonel, en secret il lui dit: «Prends Vély et Aslan et traite-les en amis.» On les exposa au feu d'une batterie. Aslan résistait, le moukhourtaris se hâta de lui trancher la tête.

(Épire.)

## 83.

Τρία πουλάκια κάθονταν ςτοῦ Μπερατιοῦ τὸ κάστρο τόνα τηρῷ τὰ Γιάννινα, καὶ τ' ἄλλο τὸ Πρεμέτι, τὸ τρίτο, τὸ καλλίτερο, μοιρολογῷ καὶ λέγει «Τὸ σήκως ἡ ᾿Αρβανιτιὰ καὶ ὅλο τὸ Πρεμέτι.» 5 Σὰν τ' ἄκουσε ὁ Σαἴτ Πασᾶς, βαρειὰ τοῦ κακοφάνη τὸν Μιραλάη φώναξε, κρυφὰ τὰ κουβεντιάζει «'Τοίμασε τὰ ταμπούρια σου, τὸ ἄξιο τὸ νίζάμι.» Τὴν νύκτα ΄μέραν ἔκαμε, ςτὰ Γεφυρόπλα φθάνει εἴκοσι ὥραις πόλεμο μὲ τὰ σπαθιὰ ςτὰ χέρια 10 βάνει φωτιὰ ςτὴν κασαμπᾶ, καὶ καίει τὰ σεράγια, πιάνει τοὺς μπέηδες ζωντανούς, τοὺς ἔφερε δεμένους.

## 84.

Μών' περδικούλα του Μωριᾶ, θέλα σου παραγγείλω, χαιρέτα μου τὴν κλεφτουργιὰ, τὸ γύφτο τὸ Γιαννάκη· πές τους νὰ κάτσουν φρόνιμα, κλέφταις μὴν περπατῶνε, δὲν εἶν' ὁ περσινὸς καιρὸς, δὲν εἶν' ὁ Κυβερνήτης, τἱ τώρα ἦρθ' ὁ βασιλιᾶς ἀπὸ τὴ Μπαβαρία, συσταίνει δικαστήρια, κόβει καπεταναίους.

#### LXXXIII.

TROIS oiseaux sont perchés sur la ville de Bérat; l'un regarde Janina, l'autre Préméti; le troisième, le plus beau, chante tristement et dit: « Dans la province de Préméti les Albanais se sont révoltés.» Saïd Pacha, entendant cela, en fut vivement contrarié; il appelle son colonel et lui dit en secret: «Prépare tes retranchements et ta vaillante armée.» De la nuit il fait le jour, il arrive à Géphyropla; on se bat pendant vingt heures le sabre à la main. Il met le feu à la ville et incendie les palais; il prend les beys vivants et les emmène chargés de chaînes.

(Épire.)

#### LXXXIV.

PETITE perdrix de la Morée, j'ai une recommandation à te faire; salue de ma part les clephtes, le forgeron Giannakis; dis-leur de se tenir tranquilles, et de ne pas rôder en clephtes, car ce n'est plus aujourd'hui l'an passé, ce n'est plus le Président; maintenant il est venu un roi de la Bavière qui crée des tribunaux et qui tranche la tête aux capitaines.

(Morée.)

85.

# Ο ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ.

Τρεῖε περδικούλαις κάθουνταν ςτὸν ἢλιο ςτὸν προσήλιο·
μὰ εἶχαν τὰ νύχια κόκκινα, καὶ τὰ φτερὰ βαμμένα,
μοιρολογοῦσαν κ' ἔλεγαν, μοιρολογοῦν καὶ λέγουν·
«Τ' εἶν' τὸ κακὸ ποῦ γίνεται ςτὴ μέση ςτὸ Λεβίδι;
κλείσανε τὸ Στριφτόμπολα ἐννιὰ χιλιάδες Τοῦρκοι·
τρεῖς ἡμερούλαις πολεμᾶ καὶ τριὰ ἡμερονύχτια,
δίχως ψωμὶ, δίχως νερὸ, δίχως κανὰ φουσέκι.»
Μιὰ Τουρκοποῦλα φώναζεν ἀπὸ τὸ παραιθύρι·
«Τοῦρκοι, παῦτε τὸν πόλεμον, παῦτε καὶ τὸ ντουφέκι,
νὰ κατακάτση ὁ κουρνιαχτὸς, νὰ μετρηθῆ τ' ἀσκέρι·
νὰ σᾶς ἐντύσω μάλαμμα, νὰ σᾶς φορτώς ἀσῆμι,
κὴ ὰν δὲ μὲ σώσουν τὰ φλωριὰ, πουλῶ καὶ τὰ εκουτιά
μου.»

Μετρούνται οι Τούρκοι τρεῖς φοραῖς, και λείπουν τρεῖς χιλιάδες,

μετρούνται κ' οι άρματωλοί, και λείπουν τρεῖς λεβένταις.

86.

# ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΊΑ 'Η ΔΟΛΟΦΟΝΊΑ.

<sup>\*</sup>Ω οἰρΑΝοί μου, φρίξατε · καὶ, χριστιανοὶ, δακρῦστε · πουλιά μου, μὴ λαλήσετε · ἀηδόνια, βουβαβῆτε.
 Μιὰ κυριακὴ ξημέρωσε, νὰ μ' εἶχε ξημερώσει · 
 ὁ Κυβερνήτης κίνησε νὰ πάη ςτὴν ἐκκλησία ·
 ςτὴν πόρτα ὅπου πάτησε σκύβει νὰ προσκυνήση,

#### LXXXV.

#### STRIPHTOMBOLAS.

TROIS perdrix étaient perchées sur la terrasse au soleil; elles avaient les ongles rouges et les ailes teintes; et elles gémissaient et disaient, et elles gémissent et disent: «Quel est le malheur qui arrive dans Lévidi? Neuf mille Turcs ont cerné Striphtombolas; pendant trois jours il combat, durant trois jours et trois nuits, sans pain, sans eau, sans une cartouche. De sa fenêtre une Turque s'écria: «Turcs, cessez le combat, cessez les coups de fusil, pour que la poussière s'abatte et que l'armée se compte. Je vous revêtirai d'or, je vous chargerai d'argent, et si les florins ne suffisent pas, je vends mes habits.» Trois fois les Turcs se comptent, et il leur en manque trois mille; les armatoles se comptent et il ne manque que trois braves.

#### LXXXVI.

## ASSASSINAT DE CAPODISTRIAS.

Ò CIEUX frissonnez et vous, chrétiens, versez des pleurs; oiseaux, ne chantez pas; rossignols, gardez le silence. Un dimanche est arrivé, plût au ciel qu'il ne fût jamais venu. Le Gouverneur se mit en chemin pour aller à l'église; à la porte par où il entre, il s'incline pour saluer. Deux beys

ό Γεώργης καὶ ὁ Κωνσταντῆς, δυὸ μπέηδες τῆς Μάνης, μιὰ πιστολιὰ τοῦ ῥίξανε, φαρμακερὸ μαχαῖρι. Φωνὴν ἐψώναξε νὰ 'πῆ, κὴ ἀπόφωνο δὲ βγαίνει, τὸ στόμα τ' αἴμα γιώμισε, τ' ἀχεῖλί του φαρμάκι,

- 10 κ' ή γλῶσσά τ' ἀηδονολαλεῖ σὰν τὸ χελιδονάκι·
  «Ποὖσαι, Λὐγουστῖνέ μ' ἀδελφὲ, Λὐγέρ' ἀγαπημένε;
  γιὰ δόστε λόγο ςταῖς Φραγκαῖς, ἀπάνω ςτὴ 'Pωσσία,
  νὰ στείλουν ἄλλο Gασιλεὰ, νὰρθῆ μέσ' ςτὴν 'Ελλάδα.»
  Καὶ τὸ μενζίλι ἔστειλαν τὰ γράμματα νὰ φέρη.
- 15 Κὴ ὁ βασιλεᾶς τὸ ρώταε, Νικόλαος ὁ 'Ροῦσσος· «Γιὰ 'πέστε μας, μώρ' "Ελληνες, κὰνὰ καλὸ χαμπέρι· πές μας γιὰ τὸν ἀφέντη σας, γιὰ τὸν Κυβερνητή σας.» «Ποιὸς ἔχει στόμα νὰ σ' τὸ πῆ, νὰ σοῦ τὸ μολογήση; τὸν Κυβερνήτη σκότωσαν δυὸ μπέηδες τῆς Μάνης.»
- 20 Κὴ ὁ βασιλεᾶς ποῦ τ' ἄκουσε, Νικόλαος ὁ 'Ροῦσσος, καὶ τρεῖ; ὰρμάταις ὥρισε μέσ' ςτὸ Μωριὰ νὰρθοῦνε, τὴ Μάνη νὰ χαλάσουνε καὶ τὸ Μωριὰ νὰ κάψουν. Πολλὰ ῥιτσιάλια πέσανε ἀπάνω ςτὴ 'Ρωσσία· « Παῦσε, ἀφέντη, τὸ θυμό· λυπήσου καὶ τὴ φτώχεια·
- 25 δὲ φταῖνε, ἀφέντη, οἱ Ἑλληνες, μηδὲ ἡ πτωχολογία, μόν φταῖν ἐκεῖνοι ποὕχανε τὸ φθόνο, ταῖς διχόνοιαις. Σὰν περιβόλι ἄμορφο εἴχανε τὴν τιμή του, κὴ ἀπ' ταῖς διχόνοιαις ταῖς πολλαῖς ἔχασε τὴ ζωή του. Πικράθηκαν ἡ ἐκκλησιαῖς, ὅλα τὰ μοναστήρια,
- 30 ἐκλαίανε καὶ τὰ σχολειὰ μὲ τ' ἀρφανὰ παιδία· ἀπ' τὸ Μεσίρι ἤφερε μαννούλαις μὲ παιδία, ὁποῦ τοὺς ἐξεσκλάβωσε, τοὺς δίνει ἐλευβερία.



du Magne, Georges et Constantin, lui tirent un coup de pistolet, lui donnent un coup de poignard empoisonné. — Il jeta un cri, il essaya de parler, mais sa voix ne put sortir; sa bouche s'emplit de sang et ses lèvres de poison; et sa langue parla harmonieusement comme une hirondelle: «Où es-tu, mon frère Augustin, mon frère bien-aimé, où es-tu? Allons, faites parvenir cette nouvelle dans les pays francs et en Russie, pour qu'un autre roi nous soit envoyé et vienne dans la Grèce.» Et ils expédièrent une estafette chargée d'un message. Et l'empereur, le Russe Nicolas, l'interrogea: «Allons, vous autres Hellènes, apprenez-nous quelque bonne nouvelle; parlez-nous de votre maître, parlez-nous du Gouverneur.»

«Quel est celui qui possède une bouche capable de te le dire, capable de te le révéler? Deux beys du Magne ont tué le Gouverneur.»

Et quand l'empereur, le Russe Nicolas, entendit cela, il commanda à trois armées de pénétrer en Morée, de ravager le Magne et de brûler la Morée. Un grand nombre de suppliques furent adressées à la Russie: «Cessez, seigneur, cessez votre colère; ayez pitié d'une malheurense province. Ce n'est pas les Grecs, seigneur, ce n'est pas les pauvres qui ont péché; ceux-là seuls sont coupables qui vivaient dans l'envie et fomentaient les discordes. Son honneur était comme un beau jardin, et par leurs discordes il a perdu la vie. Les églises et tous les monastères sont dans le deuil, les écoles et les enfants orphelins répandent des larmes. Il avait ramené du Caire les mères avec leurs fils, il les avait délivrés de l'esclavage et leur avait donné la liberté.»





# TROISIÈME PARTIE.

**CYCLE** 

DE DIGÉNIS AKRITAS.



# CYCLE DE DIGÉNIS AKRITAS.

ORSQUE je publiai, il y a trois ans'), Le-Fils d'Andronic, j'écrivais au sujet de cette curieuse chanson, les quelques lignes que voici: «La pièce suivante aété publiée, pour la première fois à Athènes, en 1859, par Spiridion Zambélios2). Ce savant dit qu'il a transcrit ce poëme sur une copie, l'unique peut-être, qui se trouve entre les mains de M. Brunct de Presle; mais ce dont il aurait bien du nous prévenir, c'est des interpolations, additions et changements qu'il a introduits dans le texte primitif. Il est probable que, si Zambélios ent eu à sa disposition une copie différente de celle que M. Brunet de Presle lui avait communiquée, il n'aurait pas manque de nous en informer; son silence à ce sujet nous autorise donc à considérer comme apocryphe tout ce qui ne figure pas dans le texte que nous publions aujourd'hui. M. Zambélios a sans doute trouvé dans l'original la narration trop décousue et le dénoûment trop brusque, et c'est ce qui l'aura décidé à refaire la pièce à sa façon. Le Fils d'Andronic ne fait pas partie du troisième volume de chants populaires grecs que Fauriel se proposait de publier; nous ne savons pas non plus s'il a été extrait, comme le prétend Zambélios, d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris; ce qui est

<sup>1)</sup> COLLECTION de Monuments pour servir à l'étude de la langue Néohellénique. No. 12.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδ $\hat{\omega}$  ύπο Σπ. Ζαμπελίου. Άθηναι, 1859.

vrai c'est que le texte de ce petit poëme fut dicté par Hase aux élèves qui suivaient son cours de grec vulgaire, et M. Brunet de Presle, qui l'écrivit alors, nous assure que le savant helléniste avait négligé de dire d'où il l'avait tiré.

Le texte falsifié par Zambélios a été réédité avec une version allemande par Büdinger<sup>1</sup>), et plus tard par mon savant ami M. le Dr. Wilhelm Wagner, professeur au Johanneum, à Hambourg » <sup>2</sup>).

À cette époque, j'étais très-éloigné de supposer que cet Andronic était un personnage historique. Bien que M. Büdinger eût déjà publié l'essai que je viens de citer, le doute continuait d'être permis, puisque, malgré ce qu'elles ont d'ingénieux et de vraisemblable, les conjectures du docte professeur de Zurich ne sauraient être admises, attendu qu'elles sont en contradiction flagrante avec ce que les chroniqueurs Byzantins nous racontent de l'empereur Andronic Comnène.

Mais une découverte récente vient d'éclairer d'une vive lumière ces questions jusqu'alors si obscures, c'est celle d'un précieux manuscrit enseveli, depuis des siècles, dans une bibliothèque de Trébizonde. Ce manuscrit contient une épopée de plus de trois mille vers politiques en langue grecque assez pure, où sont racontées les merveilleuses actions d'un certain Basile Digénis Akritas, qui avait pour père un Émir d'Édesse, nommé Ali, suivant la tradition, et pour mère l'une des filles du stratarque Andronic Ducas. C'est l'Andronic dont il est question dans notre chanson; le poète populaire qui en est l'auteur se trompe en le disant père d'Akritas, car il n'était en réalité que son aïeul maternel.

Digenis Akritas vivait au dixième siècle ct était con-

<sup>2)</sup> MITTELGRIECHISCHES VOLKSEPOS. Ein Versuch von Max Büdinger. Leipzig; Teubner, 1866. In 80.

<sup>2)</sup> MEDIEVAL GREEK TEXTS, being a collection of the earliest compositions in vulgar greek, prior to the year 1500; edited by Wilhelm Wagner. Part I. London; Asher, 1870, In 80.

temporain de Romain Lécapène. Il nous est représenté par les chansons de l'île de Chypre, du Pont et du reste de la Grèce, comme doué d'une force surhumaine. Dans une lutte corps à corps, que nous décrit l'une des pièces publiées ciaprès, il parvient même à terrasser et à vaincre Charon, le farouche génie de la Mort.

Mais si nous ne possédions pas le manuscrit de Trébizonde, il nous scrait complétement impossible de soupçonner l'existence historique de ce héros et de nous expliquer pour quelles raisons le cycle de poëmes dont ses hauts faits sont l'objet s'est conservé d'une façon spéciale en Chypre, dans le Pont et dans la Cappadoce. La publication très-prochaine de l'épopée en question donnera l'explication péremptoire de cette particularité.

Qu'il me suffise pour aujourd'hui d'extraire du second poëme de Théodore Ptochoprodromos deux passages importants que n'a relevés aucun de ceux qui ont publié des chansons populaires relatives à Akritas. Le manque absolu de données n'a pas permis à Coray de comprendre ce qui pouvait se cacher sous ce mot 'Axpixas, qui, dénué de lettre initiale majuscule dans le manuscrit, a été pris par le savant Hellène pour un substantif commun.

Voici ces passages; dans le premier nous retrouvons bien notre héros armé de sa terrible massue, ses braies flottantes rentrées dans ses chaussures, prêt à descendre dans l'arène et à engager le combat.

Καὶ τίς ἀκρίτης ετερος ἐκεῖ νὰ δρέθη τότε,
καὶ τὰς ποδεάς του νἄμπηξεν, νὰ πῆρεν τὸ ῥαδδίν του,
καὶ μέσον νὰ κατέδηκεν εὐθὺς, ὡς ἀγουρίτσης,
καὶ νὰ τοὺς ἐσυνέτριψεν τοὺς παλαμναίους μίσους!

(B. Vers 180-183.)

Le second passage suffirait, si nous ne le savions pas

par ailleurs, à nous donner une idée de ce que fut Digénis Akritas, puisque Ptochoprodromos, un maître dans l'art de flatter les princes, n'hésite pas à lui comparer un empereur tel que Manuel Comnène.

Εί δὲ πολλάκις συμβουλήν τῶν μοναχῶν οἱ πλείους ποιήσωσι καὶ δράμωσι πρὸς σὲ τὸν Βασιλέα, πρὸς σὲ τὸν χριστομίμητον, τὸν άληθῶς φωστήρα, τὸν πολεμάοχον τὸν στερβὸν, τὸν νέον τὸν ᾿Ακρίτην, τὸν Μανουήλ τὸν Κομνηνὸν, τὸν τῆς πορφύρας γένον. (Coray; Ἅτακτα, page 311.)

Après la publication du poëme consacré à Digénis Akritas, je donnerai, en un volume séparé, le texte et la traduction française de toutes les chansons composées en Phonneur de ce célèbre personnage. Ce sera faire connaître Pun des côtés les plus intéressants et les plus pittoresques de Phistoire Byzantine au dixiéme siècle.





## 87.

# ο γίος τος αναρονίκος.

ογρχείοτη οι Σαρακηνοί, κυρσεύων Άραβίδες, κυρσεύων τὸν Άνδρόνικον καὶ παίονων τὴν καλήν τυ, ἐγγαστρωμέν ἐννιὰ μηνῶν, τῆς ὥρας νὰ γεννήση· ςτὴν φυλακὴν τὸ γέννησε, ςτὰ σίδηρα τὸ θρέφει.

- ς Ἡ μάννα του τὸ τάγιζε ψιχούδια μὲ τὸ γάλα,
  - ή Μήρισσα τὸ τάγιζε ψιχούδια μὲ τὸ μέλι.
  - ή μάννα του τοῦ έλεγε· «α, υίέ μου τ' Άνδρονίκου.»
  - ή Μήρισσα τοῦ ἔλεγε· «ἀ, υίέ μου τ' ᾿Αμηρᾶ σου.» Χρονιὸς ἐπιάσε τὸ σπαθὶ, καὶ διέτης τὸ κοντάρι,
- 10 κὴ, ὅταν ἐπάτησε τοὺς τρεῖς, κρατειέται παλληκάοι· ἐβγῆκε, διαλαλήθηκε, κἀνένα δὲν φοβᾶται, μήτε τὸν Πέτρον τὸν Φωκᾶν, μήτε τὸν Νικηφόρον, μήτε τὸν Πετροτράχηλον, τὸν τρέμ' ἡ γῆ κὴ ὁ κόσμος, κ' ἀν ἦναι δίκηος πόλεμος, μήτε τὸν Κωνσταντῖνον.
- 15 Ἐτράβιξαν τὸν μαῦρόν τθ · πηδᾶ, καβαλλικεύει · φτερνιστηριὰν τοῦ χάρισε · πάνω 'ς βουνὶ ἐβγαίνει, κ' εὐρίσκει τοὺς Σαρακηνοὺς, δικίμιν ἀπηδοῦσαν.
  - «Δικίμιν τοῦ πηδάτε σεῖς, πηδοῦν το κ' ἡ γυναῖκες, ὄχι γυναῖκες ἄτροφαις, μόνον ἐγγαστρωμέναις.
- 20 Οἱ μαῦροί σας εἶναι ἐννιὰ, κ' ἔνας δικός μου δέκα· δῆστε κὴ ἐξαγκωνιάστε με τρεῖς δίπλαις τ' ἀλυσίδι,



#### LXXXVII.

## LE FILS D'ANDRONIC.

ES Sarrazins font des incursions, les Arabes font des incursions; ils en font une chez Andronic et lui ravissent sa belle, enceinte de neuf mois, sur le point d'accoucher. Dans la prison elle donna

naissance à un fils, dans les fers elle l'éleva. Sa mère le nourrissait de miettes de pain et de lait; la femme de l'Émir le nourrissait de miettes de pain et de miel. Sa mère lui disait: « Mon fils, fils d'Andronic. » La femme de l'Émir lui disait: « Mon fils, fils de ton Émir. »

À un an il sais t l'épée, à deux ans la lance, et, quand il marcha sur trois ans, on le tint pour pallikare. Il sort, il fait parler de lui; il ne redoute personne, ni Pierre Phocas ou Nicéphore, ni Pétrotrachilos, qui fait trembler la terre et le monde, et, si la guerre est juste, pas même Constantin. On lui amène son cheval, il s'élance [sur son dos] et il chevauche; il lui donne un coup d'éperon, et le voilà sur la montagne; il y trouve les Sarrazins qui luttaient à franchir l'espace. — «L'espace que vous franchissez, vous autres, des femmes même le franchissent, non des femmes qui n'ont pas conçu, mais des femmes enceintes. Vos chevaux sont au nombre de neuf, et le mien fait dix; liez-moi, garrottez-moi avec une chaîne trois fois redoublée; cousez mes pau-

ράψετε τ' άμματάκια μου τρεῖς δίπλαις το ραφίδι, βάρτε κ' εἰς ταῖς μασχάλαις μου τρικάνταρον μολύβι, καὶ βάρτε κ' εἰς τὰ πόδια μου δυὸ σιδερένιαις κλάπαις, 25 διὰ νὰ ἶδῆτε πῶς πηδοῦν Ῥωμαῖοι παλληκάρια.»

Δένουν κ' εξαγκωνιάζουν τον τρεῖς δίπλαις τὸ ῥαφίοι, Θάρτουν κ' εἰς ταῖς μασχάλαις του τρικάνταρον μολύβι, καὶ Θάρτουν κ' εἰς τὰ πόδια του δυὸ σιδερένιαις κλάπαις,

άφ' οὖ τοῦτα ἐκάμαςι Σαρακηνοὶ, λαλοῦν τυ·

30 «ἸΛ, βρὲ μωρὸν κὴ ἀνήλικον, ἔπαρ' τὴν λευτεριάν σου.»

Κρανοίγει τὰ ματάκια του, ἔκοψεν τὸ ῥαφίδι,
τινάσσει τὰ χεράκια του κ' ἔκοψε τ' ἀλυσίδι,
ἔσεισε ταῖς μασχάλαις του κ' ἔπεσε τὸ μολύβι·
καὶ δι' ὅλ' ἐπῆδ', ἔκαμε κ' ἐβγήκασιν ἡ κλάπαις,
35 κη ἀπὸ τὰς μαύρους τοὺς ἐννιὰ εὐρέθη ςτὸν δικόν του,
φτερνιστηριὰν τῷ χάρισε, ςτὸν κάμπον καταβαίνει.

'Η μάννα τα τῷ ἔλεγεν ἀπὸ τὸ παραθύρι·
«Υἰέ μου, ἀν πῷς ςτὸν κύρι σου, στάσου νὰ οῷ συντύχω·

όλαις ή τένταις κόκκιναις, καὶ τε κυροῦ σου μαύρη· 40 κὴ ἀν δεν σοῦ μόσουν τρεῖς φοραῖς, μὴ γύρης νὰ πεζεύσης.»

Καὶ σὰν τῶ εἶπεν ἔκαμεν, καὶ σὰν τοῦ παραγγέλλει.

Ολαις ἡ τένταις κόκκιναις καὶ τοῦ κυροῦ του μαύρη, καὶ τρεῖς γύρους ταῖς ἔδωκεν, καὶ πόρταν δὲν εὐρῆκεν·καὶ μ' ἕνα κλῶτσον δυνατὸν ἔξωθεν κ' ἔσω βρέθη.

45 'Ανδρόνικος, ποῦ τὸν θωρεῖ, 6γαίνει καὶ χαιρετῷ τον, νὰ καταιδῆ τὸν προσεκλεῖ, ῥωτῷ, ξανερωτῷ τον· «'A, 6ρὲ μωρὸν κὴ ἀνήλικον, πόθεν ἔν' ἡ γενιά σου, καὶ πόθεν ἕν' ἡ ῥίζα σου καὶ τὰ γεννητικά σου;» «'Aν δὲν μοῦ' μόσης τρεῖς φοραῖς, δὲν γύρνω νὰ πεζεύσω.»

pières avec un fil trois fois redoublé; mettez sur mes épaules une masse de plomb de trois quintaux; attachez à mes pieds deux entraves de fer, et vous verrez comme sautent les pallikares Grecs. » Ils le lient avec une chaîne trois fois redoublée, ils lui cousent les paupières avec un fil trois fois redoublé, ils lui mettent sur les épaules une masse de plomb de trois quintaux, et ils attachent à ses pieds deux entraves de fer. Cela fait, les Sarrazins lui disent: « Allons, jeune fou, jeune étourdi, reprends ta liberté. »

Il ouvre les yeux et le fil est rompu, il secoue ses mains et brise la chaîne, il remue les épaules et le plomb tombe, il fait un bond et les entraves se détachent de ses pieds; et, par dessus les neuf coursiers, il s'élance sur le sien, il lui donne un coup d'éperon et descend dans la plaine. Sa mère lui crie de la fenêtre: « Mon fils, si tu vas vers ton père, arrête que je te parle. Toutes les tentes sont rouges, celle de ton père est noire. Et si l'on ne t'en adjure pas trois fois, ne mets point pied à terre. » Il fait ainsi que lui a dit sa mère, ainsi qu'elle a recommandé.

Toutes les tentes sont rouges, celle de son père est noire; il en fait trois fois le tour et ne trouve pas de porte. Il donne un grand coup de pied et pénètre dans l'enceinte. Andronic le voit, sort et le salue; il l'engage à mettre pied à terre, lui fait mainte et mainte question: « Ah! jeune homme, jeune téméraire, quelle est ta famille? quelle est la souche dont tu sors? où as-tu reçu le jour? »

« Si tu ne m'en adjures trois fois, je ne mettrai point pied à terre. »

50 «"Αν πιάσω τὸ σπαθάκι μου, καλὰ θέλω σου 'μόσω.»
«"Αν πιάσης τὸ σπαθάκι σου, ἔχω κ' ἔγὼ δικόν μου.»
«"Αν πιάσω τὸ κοντάρι μου, καλὰ θέλω σοῦ 'μόσω.»
«"Αν πιάσης τὸ κοντάρι σου, ἔχω κ' ἔγὼ δικόν μου.»
«Μὰ τὸ σπαθὶ ποῦ ζώνομαι, καὶ πάγ' ὁμπρὸς καὶ πίσω,

55 εἰς τὴν καρδιάν μου νὰ μπηχθῆ, ᾶν σὲ καταδικήσω.»
'Ακρόγυρεν κ' ἐπέζευσεν ἀπὸ τὸν μαῦρον κάτω.
Τότε καταρωτῆσάν τον πόθεν ἕν' ἡ γενιά του,
καὶ πόθεν ἕν' ἡ ῥίζα τε καὶ τὰ γεννητικά τε.
Κὴ αὐτὸς ἀπολογήθηκεν 'ποὺ τὴν ἀρχὴν καὶ λέγει·

88.

# Ο ΧΆΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ.

'Ο Χάρος μαυροφόρησε, μαῦρα καβαλλικεύκει, χρυσὸν σπαθὶν ἐζώστηκεν καὶ πῷ ςτὸ παναύριν, γιὰ ναὕρη καὶ τὴν μάνναν τε, γιὰ νὰ τοῦ παραγγείλη. «Γυιέ μου, μὲν παίρνης ὤμορφαις, μὲν παίρνης ταῖς γρηάδαις,

5 μέν παίρνης τὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ κλαῖσιν ἡ μαννάδες.»
Κὴ ἀπολοήθη Χάροντας καὶ λέει καὶ λαλεῖ της·
«᾿Αν 'ἐν παίρνω ταῖς ὤμορφαις, ἀν 'ἐν παίρνω γρηάδαις,

<sup>)</sup> Έως τὸ «Άν δὲν σὲ μόσουν τρεῖς φοραῖς, μὴ γύρης νὰ  $\pi$ εζεύσης.»

«Si je saisis mon épée, je t'en adjurerai bien.» «Si tu saisis ton épée, moi aussi j'ai la mienne.» «Si je saisis ma lance, je t'en adjurerai bien.» «Si tu saisis ta lance, moi aussi j'ai la mienne.»

« Par cette épée que je porte, et qui frappe en avant et en arrière; qu'on me l'enfonce dans la cœur si je te fais aucun mal. » Le jeune homme fit un demi-tour et descendit de son cheval. Alors on l'interroge sur sa famille, sur la souche dont il sort, sur le lieu de sa naissance; et il raconte ce qui est dit plus haut: « Les Sarrazins font des incursions, etc. ¹) Andronic qui le regarde est baigné de larmes; il lève ses mains au ciel et glorifie Dieu: « Je te glorifie, Dieu de douceur, une seconde et une troisième fois; j'étais l'épervier solitaire, maintenant nous voici deux. »

#### LXXXVIII.

## CHARON ET DIGÉNIS.

CHARON s'est habillé de noir et sur un cheval noir est monté; il ceint une épée d'or et se rend à la fête pour y trouver sa mère, afin qu'elle lui donne des conseils. « Mon fils, [dit-elle], ne prends pas les jolies filles, ne prends pas les vieilles femmes, ne prends pas les petits enfants que pleurent leurs mères. » Et Charon lui répond et lui dit ces paroles: « Si je ne prends pas les jolies filles, si je ne prends pas les vieilles femmes, si je ne prends pas les petits enfants,

<sup>1)</sup> Jusqu'à: « Si l'on ne t'en adjure pas trois fois, ne mets point pied à terre. »

ὰν 'ἐν παίρνω μικρὰ παιδιὰ, τί Χάροντας λοοῦμαι;»
Φτερνιστηρκὰ τῷ μαύρου τυ πάν' εἰς βυνον ἐβκαίννει,

- 10 δικλά 'πό κεῖ, δικλά 'πὸ 'δὰ, θωρεῖ ἕναν περθόλιν, κ' ἐκ' ἦσαν ἄρκοντες πολλοὶ τραπεζοκαθισμένοι· κὴ ἀπολοοῦνται ἄρκοντες, στέκουσιν καὶ λαλοῦν του· «Καλῶς ἦρτεν ὁ Χάροντας νὰ φά, νὰ πιῆ μητά μας νὰ φάη ἄγριν τοῦ λαοῦ, νὰ φά ὀφτὸν περτίκιν,
- 15 νὰ φῷ ἀρκοκεράμυον ποῦ τρῶν ἀντρεικωμένοι, νὰ πιῆ γλυκόποτον κρασὶν ποῦ πίννουν φουμισμένοι, όποῦ τὸ πίννουν ἄρρωστοι καὶ βρέθουνται 'γιαμένοι.» Κὴ ἀπολοᾶται Χάροντας, στέκεται καὶ λαλεῖ τους· «'Εν ῆρτα 'γιὼ ὁ Χάροντας νὰ φᾳ, νὰ πιῶ μητά σας
- 20 παρά 'ρτα 'γιὼ ὁ Χάροντας τὸν κάλλιον σας νὰ πάρω. κὰ ἀπολοοῦνται ἄρκοντες, στέκουσι καὶ λαλοῦν του «Καὶ 'πέ μας, 'πέ μας, Χάροντα, ποιὸς ἕνι ὁ καλὸς μας. κὰ ἀπολοήθη Χάροντας καὶ λέει καὶ λαλεῖ τους «Ενι καὶ μακροδάκτυλος, ἕνι κὰ ἀναρκοδόντας.»
- 25 Ποῦ τ' ἄκουσεν ὁ Διεννής, ἀρκώθη καὶ θυμώθη, κλωτσιὰν τῶν τάβλων ἔδωκεν, κλωτσιὰν καὶ τῶν τσαέρων καὶ τὰ κανατοσκούτελλα πετῷ τα ςτὸν ἀέρα· κὴ ἀπολοήθη Διεννής τοῦ Χάροντα καὶ λέει· «Κὴ ᾶν μὲ νικήσης, Χάροντα, ἔβκαλε τὴν ψυχήν με
- 30 κὴ ὰν σὲ νικήσω, Χάροντα, χάρις' μου τὴν ζωήν μου. Χεργιαῖς χεργιαῖς ἐπιάσασι καὶ πῆαν ςτὴν παναίστραν κῃ ἀπολοήθη Χάροντας καὶ λέει καὶ λαλεῖ του· «Κὴ ἀλαβροπιάς' με, Διεννῆ, γιὰ νὰ σ' ἀλαβροπιάσω.:
- Κὴ ἀλαβροπιάνν ὁ Διεννὴς καὶ σφιχτοπιάνν ὁ Χάρος 35 κεῖ ποὔπιαννεν ὁ Χάροντας, τὰ γαίματα πετθσαν, κεῖ ποὔπιαννεν ὁ Διεννὴς, τὰ κόκκαλα ἐλυοῦσαν:

κ' ἔδωκαν καὶ παληόνναςι τρεῖς νύχταις, τρεῖς ἡμέραις

pourquoi m'appeler Charon. » Il donne un coup d'éperon à son moreau et il monte sur la cime d'une montagne. Il regarde de-ci, il regarde de-là, il aperçoit un grand nombre de seigneurs assis à table dans un jardin. Les seigneurs lui parlent, ils se tiennent debout et lui disent: « Sois le bien venu, Charon; [assieds-toi] pour manger et boire avec nous: pour manger ce qu'il y a de meilleur dans le lièvre, pour manger une perdrix rôtie, pour manger l'oignon sauvage dont se repaissent les preux; pour boire du vin, ce doux breuvage dont boivent les gens illustres, [le vin] dont boivent les malades et ils se trouvent guéris. » Et Charon leur réplique, il se tient debout et leur dit: « Moi, Charon, je ne suis pas venu boire et manger avec vous; moi, Charon, je suis venu prendre le plus vaillant d'entre vous. » Et les seigneurs répondent, ils se tiennent debout et lui disent: "Dis-nous donc, Charon, dis-nous quel est le plus vaillant d'entre nous. » Et Charon leur répondit et dit: « C'est celui qui a de longs doigts et qui est édenté. » Quand Digénis entendit cela, il entra dans une violente colère. donne un coup de pied aux tables, un coup de pied aux chaises, et lance en l'air les bouteilles et les verres; et Digénis fit à Charon cette réplique: « Si je suis vaincu, Charon, prends mon âme; mais, si je suis vainqueur, Charon, accorde-moi la vie. » Et ils se prennent par la main et descendent dans la lice; et Charon s'adresse à Digénis et lui dit: « Saisis-moi doucement, Digénis, pour que je te saisisse doucement aussi. » Et Digénis le saisit doucement, mais Charon l'empoigna avec force. Là où Charon le prit, le sang jaillit, mais là où Digénis le saisit il lui broya les os. Ils luttèrent et combattirent trois jours et trois nuits,

ςτὰ τρια τὰ μερόνυχτα ὁ Διεννής νικᾶ τον κὴ ἄνοιξεν ταῖς ἀγκάλαις του καὶ τὸν θεὸν δοξάζει·
40 «Δοξάζω σε, καλὲ θεὲ, ποὖσαι ςτὰ ὑηλωμένα,
κὴ ὁποῦ γινώσκεις τὰ κρυφά καὶ τὰ φανερωμένα.»

89.

# Ο 'ΑΚΡΊΤΑΣ ΨΥΧΟΜΑΧΩΝ.

Ακρίτας κάστρου έκτιζεν κή Ακρίτας περιβόλιν, 'ς εναν όμάλ', 'ς εναν λειβάδ', 'ς εναν πιδέξιον τόπον. όσα τοῦ κόσμου τὰ φυτὰ ἐκεῖ ψέρ' καὶ φυτεύει, κή όσα τε κόσμε τ' άμπελιά έκει φέρ' κή άμπελόνει, 5 κὴ όσα τοῦ κόσμε τὰ νερὰ ἐκεῖ φέρ' κὴ αὐλακόνει, κή όσα του κόσμου τα πουλιά έκει πάει και φωλεύουν. πάντα κελάϊδναν κ' έλεγαν · «Πάντα νὰ ζῆ 'Ακρίτας!» Κ' έναν πουρνόν πουρνίτσικον, και κερεκήν ήμέραν, άτὰ κελάϊδναν κ' έλεγαν · « Αυρ' ἀποθάν' Άκρίτας.» το «'Ακοῦσ', ἀκοῦσ', 'Ακρίτα με, κὴ ἄξιο μου παλληκάρι», άκοῦς' ντὸ λέγνε τὰ πουλιά, ἀκοῦς' ντὸ κελαϊδοῦνε.» « Άτα μικρά πουλόπα είν, 'κ έξέρ' να κελαϊδούνε· φέρο με τὴν σαίττα μου, ντὸ σύρ' έξηντα πέντε, καὶ, τ' όλον τὸ μικρότερον, ντὸ σύρ' πενηντα πέντε, 15 ας πάγω καὶ νὰ κυνηγῶ καὶ ςτὰ κυνηγοτόπια, κή, αν εύρισκω να κυνηγῶ, ἐγὼ κὶ θ' ἀποθάνω, κή, ἄν κ εύρισκω νὰ κυνηγῶ, ἐγῶ θὲ ν' ἀποθάνω.» Κυνήγεσεν, κυνήγεσεν, πουθέν κυνήγιν 'κ ηθρεν. ό Χάρων τὸν ἐπέντεσεν ἀπάν' ςτὸ σταυροδρόμιν. «Χάρε, ντὸ έχεις μετ' έμεν κη οὖπαν πάγ' ἀκλεθᾶς με;

κή, ὰν κάθωμαι, συγκάθεσαι·κή, ὰν πόρπατ, ἀκλουθᾶς με,

et, au bout de ces trois jours et trois nuits, Digénis vainquit Charon. Et Digénis ouvrit les bras et glorifia Dieu: « Je te glorifie, Dieu de bonté, toi qui es là-haut, toi qui connais les choses cachées et celles qui ne le sont pas. »

(Île de Chypre.)

#### LXXXIX.

#### AKRITAS MOURANT.

AKRITAS bâtissait une forteresse, Akritas faisait un jardin, dans une plaine, dans une prairie, dans un lieu favorable. Là il apporte toutes les herbes du monde et les y sème; là il apporte toutes les vignes du monde et les y plante; là il apporte toutes les eaux du monde et leur y trace un lit; là il apporte tous les oiseaux du monde et ils y font leurs nids. Sans cesse ils chantaient et disaient: «Vive à jamais Akritas! » Mais un dimanche, un matin, à la pointe du jour, les oiseaux chantèrent et dirent: « Demain Akritas mourra. » - « Écoute, Akritas; écoute, mon brave pallikare, écoute ce que disent les oiseaux, écoute ce qu'ils chantent. » - « Ce sont de petits oiselets et ils ne savent ce qu'ils chantent. Qu'on m'apporte mon arc, j'en tirerai soixante-cinq fois ou, tout au moins, j'en tirerai cinquante-cinq. Je vais aller chasser dans les endroits giboyeux, et, si je trouve de quoi chasser, je ne mourrai pas; mais, si je ne trouve pas de quoi chasser, je mourrai. » Il chassa, il chassa, mais nulle part il ne trouva de gibier. Et Charon vint à sa rencontre dans un carrefour. - « Que me veux-tu donc, Charon, que partout où je vais tu me suis? » Si je m'asseois, tu t'assieds avec moi; si je marche, tu m'accompagnes; et,

κἢ, ἀν κεῖμαι ν' ἀποκοιμηθῶ, γίνεσαι μαξιλάριν;

"Ελα, Χάρ', ἀς παλαίδωμεν ςτὸ χάλκινον τ' ἀλῶνιν·
Χάρε, καὶ ἀν νικᾶς με σὺ, νὰ παὶρς καὶ τὴν ψυχήν με·

Σ Χάρε, καὶ ἀν νικῶ σ' ἐγὼ, νὰ χαίρωμαι τὸν κόσμον.»

"Επάλαιψεν, ἐπάλαιψεν, κὴ ὁ Χάρων 'κ ἐνικέθεν.

« Εμπα, καλὴ, καὶ στρῶσό με θανατικὸν κρεδβάτι,
βάλε ἀνθιὰ παπλώματα καὶ μουσκομαξιλάρια·
κ' ἔβγα καὶ τέρ', νὲ κάλη με, ντὸ λέγνε οἱ γειτόνοι.»

« Ενας θὰ παίρ' τὸν μάϊδο σου καὶ τὴν παλληκαρότες,
κὴ ὁ γέρων, ὁ σαπόγερων, λέγει θὰ παίρ' τὴν κάλη σ΄.»

90.

# ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΌΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΉ.

ΨΥΧΟΜΑΧΕῖ ὁ Διγενής ςτὸ σιδερὸ κρεββάτι,
τον τριγυρίζουν οι ἰατροὶ μὲ τὰ χαρτιὰ ςτὸ χέρι.
Σηκόνει τὸ κεφάλιν του καὶ κράζει τὴν καλήν του.
«Κάθου κοντά μου, λυγερή κάθου κοντά με, κόρη.
5 ςτὸν κόσμον τοῦτον ἔζησα χρόνους τριάντα τρία,
καὶ τώρα ἦλθ ὁ ἄγγελος νὰ πάρη τὴν ψυχήν μου.»

Σφίγγει τὰ χέρια της τὰ δυὸ, χίλια φιλιὰ τῆς δίδει, καὶ μέσα ςταῖς ἀγκάλαις του σφικτὰ σφικτὰ τὴν πνίγει.



si je me couche pour dormir, tu deviens mon oreiller. Viens donc, Charon, viens que nous luttions dans l'aire de bronze. Si je suis vaincu, Charon, tu prendras mon âme; mais, si je suis vainqueur, Charon, je jouirai de la vie. » Il lutta, il lutta, et Charon ne fut pas vaincu.

« Viens, ma belle, et dresse-moi mon lit mortuaire; pour couvertures mets des fleurs, mets-y des oreillers parfumés de musc, et sors, ô ma belle, et observe ce que disent les voisins. » — « L'un prendra ton courage et ta bravoure, et un vieillard, un vieux décrépit, dit qu'il prendra ta belle. » (*Trébizonde*.)

#### XC.

# MORT DE LA FEMME DE DIGÉNIS.

SUR son lit de fer Digénis est à l'agonie; les médecins l'entourent, leurs livres à la main. Il lève la tête et appelle as belle. « Assieds-toi près de moi, jeune fille; assieds-toi près de moi, jouvencelle; j'ai vécu en ce monde trente-trois ans, et maintenant l'ange [de la Mort] est venu pour prendre mon âme. . . . . . . » Il presse les deux mains [de sa femme], lui donne mille baisers et l'étouffe dans un étroit embrassement. 1)

1) Suivant la tradition, Digénis Akritas près de mourir attira vers lui sa femme, comme pour lui dire un dernier adieu, et l'étoussa entre ses bras, asin qu'elle ne tombât point vivante aux mains de ses ennemis. — Cf. les *Prolégomènes* du drame Oi φυγάδες de Triantaphyllidis, page 49.



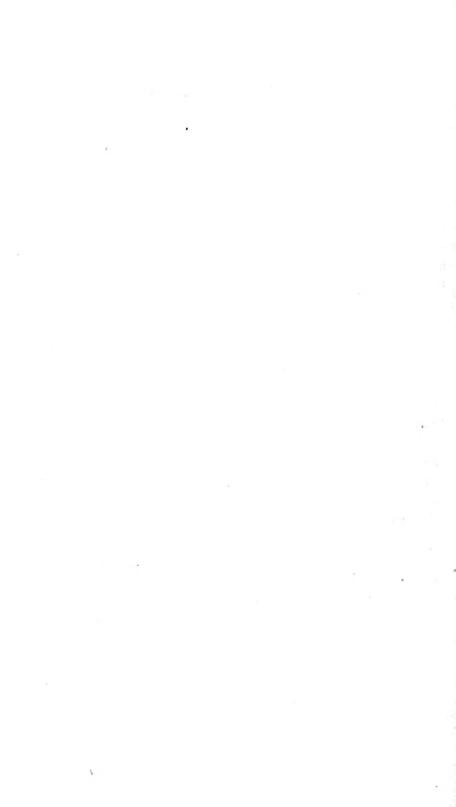

# QUATRIÈME PARTIE.

CHANSONS RELIGIEUSES.



# ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ.

άτη ςτὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ςτοῦ Χριστοῦ τὸν τάφο, κεῖ κάθεται ἡ Δέσποινα μονιὰ καὶ μοναχή της. τὴν προσευχή της ἔκανε γιὰ τὸ μονογενῆ της ἀκοῦ βρονταῖς, καὶ ταραχαῖς, καὶ σύγχυσες μεγάλαις,

5 σκύβει νὰ οῆ ςτὴν πόρτα της, νὰ οῆ τὴ γειτονιά της, βλέπει τὸν οὐρανὸ θομπὸ, καὶ τ' ἄστρο βουρκωμένο, τὸ φεγγαράκι τὸ λαμπρὸ ςτὸ αἶμα βουτημένο. Βλέπει τὸ Γιάννη κ' ἤρχουνταν κλαμμένο καὶ δαρμένο,

κ' εδάσταν καὶ ςτὸ χέρι του μαντῆλι αἰματωμένο,

10 κ' εδάσταν κὴ ἀπὸ τ' ἄλλο του μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς τυ.

- « Γιάννη μου, καλό Γιάννη μου, καὶ ποὖν' ὁ δάσκαλός σθ;» « Δὲν ἔχω στόμα νὰ σᾶς πῶ, χείλη νὰ σᾶς 'μιλήσω, οὖτ' ἡ καρδιά με τὸ βαστὰ νὰ σᾶς τ' ὁμολογήσω.» « Πές μου το, Γιάννη, πές με το, νὰ μὴ λιγοθυμήσω.»
- 15 «Βλέπετε κεῖνο τὸ 6ουνὸ, ποὖναι ψηλὸ καὶ μέγα, ποὔχει τὴν πράσινη κορφὴ, τὴ γερανιὰ παντιέρα; ἐκεῖ τὸν ἔχουν οἰ Ἑβροὶ ἀξάγκωνα δεμένο, σὰν κλέφτη τὸν ἐπιάσανε καὶ σὰ φονιὰ τὸν σύρνουν.» Ως τ' ἄκουσεν ἡ Δέσποινα, ἔπεσε κ' ἐλιγώθη.
- 20 σταμνὶ νερὸ τὴν περιχοῦν, τὰ τριὰ κανιὰ τὸ μόσχο, τέσσερα τὸ ῥοδόσταμμο, ὅσο νὰ συνεφέρη. καὶ μόλις ἐσυνέφερε, αὐτὸν τὸν λόγο λέγει·



### XCI.

### LA PASSION DU CHRIST.

A-BAS à Jérusalem, au tombeau du Christ, notre

Dame est assise, seule et solitaire; elle récite une prière pour son fils unique. Mais voici qu'elle entend des coups de tonnerre, du fracas, un grand tunulte; elle se penche à sa porte pour voir, pour voir le voisinage. Elle voit le ciel sombre, le soleil obscurci, la lune, la brillante lune, teinte de sang. Elle voit venir Jean, pleurant et se lamentant; il portait dans une main un mouchoir ensanglanté, et dans l'autre des cheveux de sa tête.

- . «Jean, mon bon Jean, où est ton maître?»
- «Je n'ai pas de bouche pour vous parler, pas de lèvres pour vous le dire, et mon cœur n'a pas le courage de vous le révéler.»
- «Dis-le moi, Jean, dis-le moi, afin que je ne tombe pas en défaillance.»
- «Voyez-vous cette montagne, cette grande et haute montagne, qui a une cime verdoyante et une bannière azurée? C'est là que les Juiss lui ont lié les mains derrière le dos; comme un voleur ils l'ont saisi, comme un meurtrier ils le traînent.»

Quand notre Dame entendit cela, elle tomba et s'évanouit. On l'arrose avec une cruche d'eau, avec trois flacons de musc et quatre d'eau de roses, jusqu'à ce qu'elle revienne à elle. Et à peine eut-elle repris ses sens qu'elle prononça «ἸΑς ἔρθ' ἡ Μάρθα κ' ἡ Μαριὰ, κ' ἡ ἄγια Ἐλισάδετ, καὶ τοῦ Λαζάρου ἡ ἀδελφὴ, τ' ἀγιοῦ Γιαννιοῦ ἡ μάννα, 25 νὰ πᾶμε νὰ τὸν εὕρουμε, νὰ πᾶ νὰ τὸν Ιδοῦμε, πριχοῦ τοῦ βάλουν τὰ καρφιὰ καὶ μοῦ τὸν θανατώσουν.» Παίρνουνε τὸ στρατὶ στρατὶ, τ' ὡρηὸ τὸ μονοπάτι, καὶ τὸ στρατὶ τῆς ἤβγαλε εἰς τοῦ χαλκιὰ τὴν πόρτα. «Γιὰ πές μου, πές μου, ἀτσίγγανε, ίντα 'ν' αυτὰ πῦ κάνεις;»

- 30 « Εδροί μοῦ παραγγείλανε καρφιά γιὰ νὰ τὼς κάνω, ἐκεῖνοι μοὖπαν τέσσερα, μὰ 'γὼ τὼς κάνω πέντε, τὰ δυὸ ςτὰ δυό του χέρια, τὸ πέμπτο, τὸ φαρμακερὸ, εἰς τὴν καρδιά του μέσα.» 'Η Παναγιὰ τοῦ είπενε καὶ τὸν ἐκαταράστη.'
- 35 « 'Λντε, μωρὲ ἀτσίγγανε, ποτ' ἀχυλιὰ μὴν κάνης,
  οὖτε ἡ τραχηλίτσα σου ποκάμισο μὴ βάλη,
  τὸ σπίτι σου ποτὲ ψωμὶ, ποτὲ νὰ μὴν χορτάσης.»

Παίρνουνε τὸ στρατὶ στρατὶ, τ' ώρηὸ τὸ μονοπάτι, καὶ τὸ στρατὶ τῆς ἤβγαλε μέσ' ςτοῦ ληστῆ τὴν πόρτα.

- 40 Ἡταν ἡ πόρταις σφαλισταῖς καὶ τὰ κλειδιὰ παρμένα, καὶ τὰ παραθυράκια του σφικτὰ μανταλωμένα ἡ πόρταις, ὡς τῆς είδανε, ἄνοιξαν μοναχαῖς τους. « Εδροὶ, κάνετε ψυχικὸ, κάνετε ἐλεημοσύνη, καὶ καταιδάσετέ μου τον μὲ τὴν πιδεξοσύνη.»
- 45 'Αλλος την φτεῖ, κὴ ἄλλος τη χρεῖ, κὴ ἄλλος την ἐξεκένταν.

Άπηλογᾶται ο γυιούκας της ἀπ' το σταυρο οπούταν·
« Ἄντε, μάννα μου, ςτο καλο · ἄντε, μάννα μου, διάβου,
καὶ το μεγάλο Σάββατο κάθου κὴ ἀπάντεχέ με·
σὰ λειτουργοῦν ἡ ἐκκλησιαῖς, καὶ ψάλλουν κ' οἱ παπάδες,
τότε καὶ σὺ, μαννοῦλά μου, ἔχε χαραῖς μεγάλαις.»

ces paroles: « Que Marthe et Marie viennent, viennent aussi sainte Elisabeth, la sœur de Lazare et la mère de saint Jean, afin que nous allions voir mon fils, avant qu'on ne lui enfonce les clous, avant qu'on ne me le mette à mort. » Elles vont tout le long du chemin, elles prennent le beau sentier, et la route les conduisit à la porte du Forgeron.

«Dis-moi donc, forgeron, dis-moi que fais-tu là.»

«Les Juiss m'ont commandé de leur faire des clous ils m'ont dit d'en faire quatre, mais je leur en fais cinq: deux pour ses deux genoux, les deux autres pour ses deux mains, et le cinquiéme, l'empoisonné, pour le milieu de son cœur. »

Notre Dame le maudit et lui dit: «Fi donc, vilain forgeron, puisses-tu ne jamais faire de cendres, n'avoir jamais de chemise à ton dos, jamais de pain à la maison, et n'être jamais rassasié!»

Elles vont tout le long du chemin, elles prennent le beau sentier, et la route les conduisit à la porte du Brigand.

Les portes étaient closes, les clefs enlevées, et le fenêtres solidement verrouillées.

Quand les portes les aperçurent, elles s'ouvrirent toutes seules.

«Juifs, ayez pitié, faites miséricorde, et descendez-le moi avec adresse.»

L'un la conspue, l'autre la couvre d'ordures, et un troisième la repousse violemment. Mais, de la croix où il était, son fils lui dit: « Va en paix, ma mère; ma mère, retire-toi; et le Samedi saint assieds-toi et attends-moi. Lorsque dans les églises on officiera, et quand les prêtres psalmodieront, alors, ma petite mère, sois au comble de la joie.»

# Ο ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΚΑΙ Ή ΧΗΡΑ.

«'ΑΕΤΕ, ποῦ κάθεσαι 'ψηλά καὶ γαμηλά άγναντεύεις, φυλάξου να μή γελασθής και καταιθής ςτούς κάμπους. οί κάμποι βρόχια γειώμισαν καί τά βουνά λεβένταις.» Κ' ἐκεῖνος τὸ παράκουσε, ςτοὺς κάμπους καὶ κατέβη, 5 καὶ κυνηγοὶ τὸν πιάσανε καὶ ςτὸ κλουθὶ τὸν βάναν. ψωμί του δίνουν, δέν το τρώ, νερό και δέν το πίνει. κάτι κρατεί ςτα νύγια του, ανθρώπινο κεφάλι, φοραίς φοραίς τὸ ρώταε, φοραίς φοραίς του λέει. « Κεφάλι μ', τί κακό 'καμες ποῦ σὲ τσιμπᾶν τὰ όρνεα; 10 να μην εδαρυζύγιασες, να μην ακριδοπούλεις;» « Μηδε εβαρυζύγιασα, μηδε άκριβοπούλεια. Γέροντας ήμουν ςτά χωριά, και προεστός ςταις χώραις. τούς ἄρχοντας ντρεπόμουνα καί τούς πτωχούς λυπόμουν, μά μιά χήρα με τριά παιδιά, μ' ένα κομμάτι άμπέλι, 15 βαρύ χρέι την έρριξα καί θε να το πουλήση. Σταυρό βάνει τὰ χέρια της, ςτ' ὰμπέλι της παγαίνει. «'Αμπέλι με πλατύφυλλο και κοντοκλαδεμένο, βαρύ χρέι με ρίξανε, και θέλα σε πουλήσω.» «Μή μέ πουλᾶς, κυροῦλά με, καὶ μή μέ πάζαρεύης. 20 βάλε κλαδούχους γέροντας, σκαφτιάδες παλληκάρια, βάλε κοράσια ἀπάρθενα νὰ μὲ βλαστολογήσουν. φθιάσε βαγένια δώδεκα καὶ πατητήρια πέντε, κάι με τον τοιπουρίτη με το χρέι σου το βγαίνω.»

### XCII.

### LE PRIMAT ET LA VEUVE.

« AIGLE, toi qui perches sur les hauteurs et regardes sur la terre, prends garde qu'on ne se rie de toi et ne descends pas dans les plaines; les plaines sont remplies de lacets, et les montagnes de jeunes gens.» Et l'aigle n'en tint pas compte, il descendit dans la plaine, et des chasseurs le prirent et le mirent en cage. Ils lui donnent du pain, il ne le mange pas; de l'eau et il ne la boit pas. Mais il tient quelque chose entre ses serres, c'est une tête humaine; parfois il l'interroge et parfois il lui dit: « Tête, quel mal as-tu fait pour être becquetée par les oiseaux? N'avais-tu point de fausses balances et ne vendais-tu pas trop cher? » — «Je n'avais pas de fausses balances et je ne vendais point trop cher. J'étais un vieillard dans les villages, et un primat dans les villes. Je respectais les grands et j'avais pitié des pauvres; mais à une veuve, qui avait trois enfants et un petit coin de vigne, j'imposai une lourde dette et elle fut contrainte de vendre sa vigne. Elle croise ses mains et se rend à sa vigne: «Ma vigne aux larges feuilles, ma vigne taillée de court, on m'a imposé une lourde redevance et il me faut te vendre. » — « Ne me vends pas, ma petite maîtresse, ne me mets pas en vente. Mets des vieillards pour me tailler, des jeunes gens pour me bêcher, et des jeunes filles vierges pour m'ébourgeonner; prépare douze jarres et cinq pressoirs, et avec mon vin je payerai ta dette. »

# ΠΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ.

Απόψε φίλους φίλευα, φίλους κ' ἐμπιστεμένους,
τὴν Παναγιὰ καὶ τὸ Χριστὸ, τοὺς δώδεκ' ἀποστόλους,
καὶ τοὺς ἐπερικάλαγα, τοὺς φίληγα τὸ χέρι,
γιὰ νὰ μοῦ δώσουν τὰ κλειδιὰ, κλειδιὰ τοῦ παραδείσου,
5 ν' ἀνοίξω τὸν παράδεισο, νὰ 'δῶ τοὺς πεθαμμένους.
Ζερδιὰ μεριὰ εἶν' οἱ ἄρχοντες ςτὴν πίσσα ςτὸ κατράνι,
κ' ἐδάσταγαν ςτὰ χέρια τους σακκούλια δουλλωμένα.
Δεξιὰ μεριὰ ἡ φτωχολογιὰ ςτὸν ἥλιο, ςτὸν προσήλιο,
κ' ἐδάσταγαν ςτὰ χέρια τους λαμπάδες ἀναμμέναις.
10 — Θυμᾶσαι ὅταν πούλαες τ' ἀλεῦρι μὲ τὸ χῶμα,
καὶ τὸ κρασὶ μὲ τὸ νερὸ, τὰ γρόσια μὲ τὸν τόκο;
'Εδῶ φλωριὰ δὲν 'πάρχουνε, γρόσια δὲν δανειζόνται,
μόνε λιδάνι καὶ κηρὶ καὶ καθαρὴ ψυχοῦλα.



### XCIII.

# PAUVRES ET RICHES.

CE soir je traitais des amis, des amis et des gens dévoués, la Vierge et le Christ et les douze apôtres; et je leur baisais la main et je les priais de me donner les clefs, les clefs du paradis, pour ouvrir le paradis et voir les trépassés. À gauche sont les riches dans une chaudière de poix et ils portent entre leurs mains des bourses fermées. À droite sont les pauvres au soleil, en plein soleil; et ils portent entre leurs mains des lampes allumées. — Te rappelles-tu quand tu vendais de la farine mêlée de terre et du vin mêlé d'eau, et que tu prêtais des piastres à un taux usuraire? Ici les florins n'existent pas, les piastres ne s'empruntent pas, mais il n'y a ici que de l'encens, de la cire et des âmes pures.



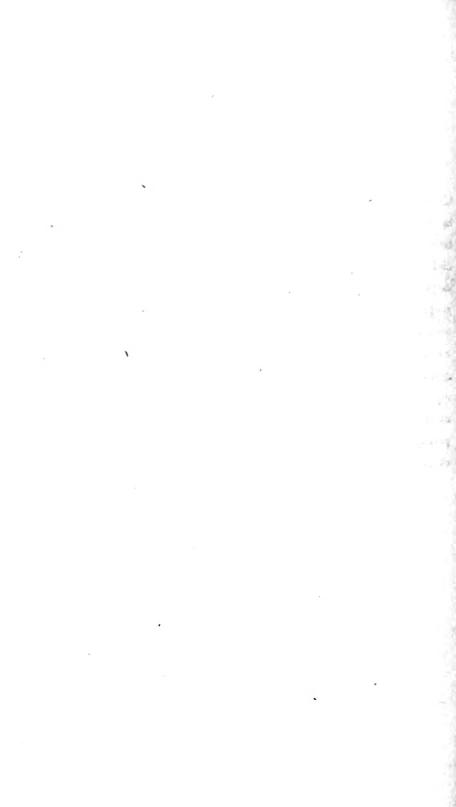

# CINQUIÈME PARTIE

CHANSONS D'AMOUR.



ϊΝΤΕ, δρ' ἀπρίλη δροσερέ, και μάη μέ λουλουδια, δλο τὸν κόσμο γέμισες λουλούδια και καλούδια, κ' ἐμὲ μ' ἐδαρυφόρτωσες τὴν ὤμορφη γυναϊκα• νὰ τὴν φιλήσω ντρέπομαι, νὰ τῆς τὸ ἀπῶ τηροῦμαι,

5 θὲ νὰ τὴν πάω ςτὸ χουσικό νὰ τὴν περιχουσώσω.

Θές, χρυσικέ μου, χρύσως την, θέλεις μαλάμμως την,
 νὰ κάμω 'γκόλφι καὶ σταυρὸ, σταυρὸ καὶ δαγτυλίδι,
 τὸ δαχτυλίδι νὰ φορῶ, τὸ γκόλφι νὰ βασταίνω,
 καὶ τὸ σταυρὸ σὰν χριστιανὸς, νὰ κάνω τὸ σταυρό με.

95.

# 'Н ПАПАРОЎNА ¹).

' ΛΛΛΗ κὰμμιὰ δὲν ἔβαλε φουστάνι μὲ δοντίτσα, ἡ Παπαροῦνα τόβαλε νὰ πᾳ ςτὰ Λιθαρίτσα. Νὰ ὰρχινήσω νὰ σοῦ 'πῶ τὸ πρῶτό σου νισάνι, τ' ἀγγελικό σου τὸ κορμὶ ζωγράφος δὲν τὸ φθιάνει, 5 ὅποιος νὰ 'δῆ τὸ μπόϊ σου, ὰς ἦν' καὶ πικραμμένος, μὲ τὸ στανιὸ κάνει καρδιὰ, καὶ χαίρετ' ὁ καϋμένος. Στὸ μέτωπό σου περπατεῖ μιὰ συμπαΐσα Πούλια,

1) ΕΙΣ κάποιαν ἐπονομασθεῖσαν Παπαροῦναν, ἢτις εἰσέτι (1841) ὑπερέχει εἰς τὰ κάλλη τὰς νῦν γυναίκας τῶν Ἰωαννίνων.



### XCIV.

I donc, frais avril; fi donc, mai fleuri, vous avez rempli le monde entier de fleurs et d'oiseaux, et à moi vous m'avez fait le désagréable cadeau d'une jolie femme; pour l'embrasser je suis tout confus, mais je me garde bien de le lui dire. Je la conduirai chez l'orfèvre pour la revêtir d'or. — Orfèvre, veux-tu me la

chez l'orfèvre pour la revêtir d'or. — Orfèvre, veux-tu me la dorer, veux-tu me la couvrir d'or, pour que j'en fasse un reliquaire, une croix et une bague; une bague pour la mettre, un reliquaire pour le porter, et une croix pour me signer comme un chrétien?

(Moréc.)

# XCV.

# LA PAPAROUNA 1).

NULLE autre ne portait une fustanelle dentelée, mais la Paparouna s'en parait pour aller au château de Litharitsa. Je commence à dire la première de tes qualités; tu as le corps d'un ange, un peintre n'en peindrait pas un pareil. Quelqu'un est-il dans la tristesse, il lui suffit de contempler ta taille élancée, et, malgré lui, il reprend courage et redevient gai, l'infortuné. Sur ton front brille le groupe

<sup>1)</sup> CES vers ont été composés à la louange de la Paparouna, qui surpasse aujourd'hui en beauté (1841) toutes les femmes de Janina.

ὰνάμεσα ςτὰ στήθια σου μάϊς μὲ τὰ λουλούδια,
τὸ φάλι σου τριαντάφυλλο, καὶ τὰ δυζιά σου κρίνα·
10 βασιλικὰ τὰ μάτια σου, βασιλικὰ κυττάζεις,
ἕνα τὸ κάμνεις ἄχαμνα ποῦ δέν μοῦ κουβεντιάζεις.

96.

Ακάθεκα τη μάννα μου καὶ γης νὰ μην τη φάγη, ποῦ μ' ἔδωκε τοῦ πιστικοῦ πῶ περβατὰ ςταῖς βάχαις τρεῖς μῆνες κάνει ςτὸ βουνὸ καὶ τέσσερες ςτὸν κάμπο, κὴ ἐγὼ κοιμοῦμαι μοναχὴ σὰν πέρδικα ςτὴ φτέρη, καὶ τὸ πουρνὸ σηκόνομαι σὰν μῆλο μαραμμένο. Βρίσκω τὸν κόρφο μ' ἀνοιχτὸ, τ' ἀχεῖλι φιλημένο, καὶ τὴ χρυσή μου τὴν ποδιὰ 'ψηλ' ἀνασκουμπωμένη, κὴ ἀν ἦν' ἀπὸ τὸ φίλο μου, χαράμι νὰ τῷ γένη!

97.

Άποκ άπο ἀπ' τὸ δενδοὶ κάθεται μία λυγερὴ, κ' ἔπλεγε χρυσὸ γαϊτάνι, δώδεκα λογιῶν τὸ κάνει. 5 Πέρασε τοῦ ῥηγὰ ὁ υίὸς, καί τοῦ βασιλιᾶ ὁ γαμπρός. «Πλέγε το καὶ κροσσιαίνε το, δεκοκτὰ λογιῶν κάνε το, κὴ ἀλλουνοῦ νὰ μὴ τὸ δώσης, το κ΄ ὕστερα νὰ μετανοιώσης,

lumineux des Pléiades; au milieu de ta poitrine s'épanouissent les fleurs de mai; ton nombril est une rose et tes seins sont des lys. Tu as des yeux de princesse et un regard de reine; tu n'as qu'un défaut, c'est de ne vouloir pas me parler. (Épire.)

### XCVI.

MAUDITE soit ma mère et puisse la terre ne pas consumer son cadavre! Elle m'a donné pour mari un pâtre qui erre sur les cimes escarpées; il passe trois mois sur la montagne et quatre dans la plaine, et moi je dors toute seule comme une perdrix dans la bruyère, et le matin je me lève comme une pomme flétrie; je trouve mon corsage ouvert, mes lèvres baisées et mon tablier d'or haut retroussé. Si c'est du fait de mon ami maudit soit-il, si c'est du fait de mon époux grand bien lui fasse! (Cos.)

### XCVII.

Sous un arbre était assise une fillette, elle tressait une ganse d'or, elle la faisait de dix-huit façons. Passa le fils du roi, le gendre du sultan. — «Tresse-la, mets-y des franges, fais-la de dix-huit manières; et, pour ne pas t'en repentir ensuite, ne la donne pas à d'autre qu'à moi, qui

παρὰ `μένα τοῦ ψτωχοῦ,
τοῦ ψτωχοῦ καὶ τ' ἀρψανοῦ,
νὰ σοῦ δώσω χίλια γρόσια,
καὶ ςτὸ γύρισμα διακόσια.»
15 «Δἐν πουλιέται αὐτὸ μὲ γρόσια
μ' ἐκατὸ καὶ μὲ διακόσια:
μὰ πουλιέται μὲ ψιλὶ,
μὲ Βενετικὸ ψλουρί.»

98.

# Ή ΒΛΑΧΟΥΛΑ.

ΒΛΑΧΟῦΛΑ νερροδόλαε ἀπὸ 'ψηλή ραχοῦλα, φέρνει τὴν ρόκα φουντωτὴ, τ' ἀδράχτι της γεμάτο. Σύρνουν τὰ πόδια της δροσιὰ καὶ τὰ μαλλιά της μόσκο, σύρνουν τὰ πασουμάκια της τοῦ μάη τὰ λουλούδια, κὴ ἄγουρος τὴν ἀπάντησε, στέκει καὶ τὴ ρωτάει· «Βλαχοῦλα, πούθεν ἔρχεσαι, καὶ πούθε καταιβαίνεις;» «᾿Απὸ τὴν μάννα μ' ἔρχομαι, ςτὰ πρόβατα πηγαίνω» «Βλαχοῦλά μ', ἀνπανδρεύεσαι, τσοπάνη ἄνδρα θὰ πάρεις;» «Δύνεσ', ἄγουρε, δύνεσαι ὅ,τι σοῦ 'πῶ νὰ κάμης; ιο νὰ φτιάσης τ' ἀλωνάκι σου ςτὴ μέση τοῦ πελάγου, κὴ οὐδ' ἄχυρο νὰ μὴ βραχῆ, μηδὲ σπειρὶ σιτάρι; νὰ δεματιάσης καὶ τ' αὐγὰ μ' ἕνα κλωνὶ μετάξι;»

99.

«Γεωριή μου, ποιὰν ὁπ' ἀγαπεῖς κὴ ὁλημερνῆς τὴν τραγουδεῖς;» «Τὴν Παυλοποῦλα τὴ ντουντοῦ, αὐτὴ μοῦ σήκωσε τὸ νοῦ,

suis pauvre, pauvre et orphelin, et je te ferai présent de mille piastres, et de deux cents à mon retour.» — «Cela ne se vend pas pour des piastres, ni pour cent ni pour deux cents, mais cela se vend pour un baiser, pour des florins de Venise.»

### XCVIII.

### LA BERGÈRE.

Du haut d'un roc escarpé descend une bergère, elle tient une quenouille bien remplie et un fuseau bien garni; elle porte à ses pieds la rosée, dans ses cheveux le musc, et sur ses petits brodequins les fleurs de mai, et un jeune homme la rencontre, il s'arrête et lui demande: «Bergère, d'où viens-tu, et d'où descends-tu?» — «Je viens de chez ma mère et je vais à mes brebis.» — «Bergère, si tu te maries, prendras-tu un pâtre pour époux?» «Peux-tu, jeune homme, peux-tu faire ce que je te vais dire? Peux tu au milieu de la mer établir une aire, de telle façon que pas un fétu, pas un grain de blé ne soit mouillé? Peux-tu lier des œufs ensemble avec un fil de soie? . . . . »

(Thessalic.)

### XCIX.

«CHER Georges, quelle est'celle que tu aimes, celle que tu chantes tout le jour?» — «C'est ma petite Pauline, ma pou-

5 πούχει τὰ ροῦσσα τὰ μαλλιὰ πλεμμένα μὲ τὰ φουντουκλιά· πούχει τὴ μέση τὴ λιανὴ ζωσμένη μὲ τὸ λαχουρί· πούχει τὰ μάτια σὰν ἐληαῖς,
 10 τὰ φρύδια σὰ δενδρογαλιαῖς.»

#### 100.

«Δάφημ μου, τὸ χρυσόδενδρο πούσαι ςτή γειτονιά μου,

ας μπόρεσα να σ'έκλινα, να σ' έφερα κοντά μου. τώρα, δάψνη μου, κλαῖέ την τὴν κακοβρίζικιά μου, την κακορρίζικία μου πούχασα την κυρά μου.» 5 'Η δάφνη ήταν άλαλη, τ' άγουρι συντυχαίνει. «Έσέναν ή κυράτσα σου ςτῆς στράταις καταιβαίνει.» Στης στράταις ήκατέβηκε, στέκει κή ανερωτά ταις. «Στράταις μου μαρμαρόκτισταις, χώμα κοκκινισμένο, δέν ήρθε, δέν ήπέρασε κορμί κυπαρισσένιο; 10 στράταις μου μαρμαρόκτισταις, γενίς ίκμας σωκάκι, δέν ήρθε, δέν ήπέρασε τ' άσπρο μου γιασεμάκι;» Κ' ή στράταις ήταν άλαλαις, τ' άγουρι συντυχαίνουν « Εσέναν ή κυράτσα σου ςτὸν ποταμό διαβαίνει.» Στὸν ποταμόν ἐδιάβηκε, στέκει κὴ ἀνερωτᾶ το: 15 « Ω ποταμέ τριπέρατε, φιλύκι κιανοσκιός σου, πῆς κ' ἦρθε ἡ κυράτσα μου νὰ πιῆ ἀπού τὸ νερό σου;» 'Ο ποταμός ό άλαλος τ' άγοῦρι συντυχαίνει. « Ἐσέναν ή κυράτσα σου ςτὸ περιδόλι μπαίνει.» Στὸ περιδόλιν έμπηκε, στέκει κὴ ἀνερωτᾶ το: 20 « Ω περιδόλι ξακουστό, με τὰ χρουσά δενδρά σου,

lette, c'est elle qui m'a fait perdre l'esprit; ses cheveux sont blonds, nattés, ornés de houppes, sa fine taille est ceinte d'un cachemire; elle a des yeux comme des olives, et des sourcils comme ceux des chats sauvages. »

### C.

«LAURIER, arbre d'or de mon voisinage, que ne puis-je te pencher et t'apporter près de moi. Maintenant, laurier, verse des larmes sur le triste sort d'un infortuné qui a 'perdu sa maîtresse. » Le laurier était muet, il dit au jeune homme: « Ta maîtresse est descendue dans les rues. » Dans les rues il descendit, il s'arrête et les interroge: « Rues pavées de marbre, terre rougie, n'est-il pas venu, n'est-il point passé un corps élancé comme un cyprès? Rues pavées de marbre, ruelles nouvellement construites, n'est-il point passé, n'est-il pas venu, mon blanc cyprès? » Les rues étaient muettes, elles disent au jeune homme: « Ta maîtresse est allée vers le fleuve. » Vers le fleuve il alla. il s'arrête et l'interroge: «Ô fleuve, fleuve où l'on peut passer en trois endroits, dis-moi, ma maîtresse n'est-elle pas venue boire de ton eau?» Le fleuve muet dit au jeune homme: « Ta maîtresse est entrée dans le verger. » Dans le verger il entra; il s'arrête et l'interroge: «Ô verger fameux, verger aux arbres d'or, dis-moi, ma maîtresse n'est-

πῆς κ' ήρθεν ή κυράτσα μου νὰ φὰ 'π' τὰ 'πωρικά συ;» Τὸ περιβόλι τ' άλαλο τ' άγουρι συντυχαίνει. « Έσέναν ή κυράτσα σου ςτή λεμονιά διαβαίνει.» Στήν λεμονιάν εδιάβηκε, στέκει κή άνερωτά την 25 «Ω λεμονιά μου φουντωτή, μέ τούς χρυσούς σου κλώνους. πῆς κ' ἦρθεν ἡ κυράτσα μου κὴ ἔχω κὴ αὐτούς τις πόνιις;» Ή λεμονιά ή άλαλη τ' άγουρι συντυχαίνει. « Έσέναν ή κυράτσα σου ςτήν νεραντσιάν διαβαίνει.» Στήν νεραντσιάν έδιάβηκε, στέκει κή άνερωτά την. 30 « Ω νεραντσιά μου φουντωτή, μέ τὰ χρυσά σου τ' ἄνθη, πῆς κ' ἦρθεν ἡ κυράτσα μου κὴ ἔχω κὴ αὐτὰ τὰ πάθη; » 'Η νεραντσιά ή άλαλη τ' άγοῦρι συντυχαίνει· « Ἐσέναν ή κυράτσα σου ςτὰ σπίτια της διαβαίνει,» Στά σπίτια της έδιάβηκε, στέκει κη άνερωτα τα: 35 «Σπίτια χρυσά, σπίτια άργυρά, σπίτια μαλαμματένια, πῆς κ' ἦρθεν ἡ κυράτσα μου, ποῦ νὰ σᾶς 'δῶ καμμένα.» Κή ἀπηλοήθη τὸ κλειδί κ' είπενε τ' ἀνοιγτάρι. « Έσέναν ή κυράτσα σου είς το λουτρο διαβαίνει.» Είς τὸν λουτράδην διάβηκε, στέκει κὴ ἀνερωτᾶ τον· 40 «Λουτράδη μου, τὰ μάτια μου, λουτράδη μου, τὸ φῶς με, πῆς κ' ἦρθεν ή κυράτσα μου να λουσθῆ ςτὸ λουτρό σου;» «Πολλαίς κυράδες ήρθασι, πολλαίς άρχοντοπούλαις, κ' ἐσέναν ή κυράτσα σου μεδ' ἤρθε, μεδ' ἐφάνη.» Χίλια φλουριά του μέτρησε και κάμνει τὰ χαλάλι, 45 μόνο ν' ανοίξη το λουτρο, μέσα να τόνε βάλη. Δώδεκα την ελούζανε και δεκατρεῖς την πλέκαν.

elle pas venue manger de tes fruits? » Le verger muet dit au jeune homme: « Ta maîtresse est allée au citronnier. » alla au citronnier; il s'arrête et l'interroge: «Ô mon citronnier touffu, citronnier aux rameaux d'or, dis-moi, ma maîtresse n'est-elle point venue que je souffre si cruellement? » Le citronnier muet dit au jeune homme: « Ta maîtresse est allée à l'oranger. » Il alla à l'oranger, il s'arrête et l'interroge: « Oranger touffu, oranger aux fleurs d'or, dis-moi, ma maîtresse n'est-elle point venue que je suis dans la peine?» L'oranger muet dit au jeune homme: «Ta maîtresse est allée dans les maisons. » Dans les maisons il alla, il s'arrête et les interroge: «Maisons d'or, maisons d'argent, maisons d'or, dites-moi, ma maîtresse n'est-elle pas venue, et puisséje vous voir brûlées! » Et la clef répondit et la serrure dit: «Ta maîtresse est allée au bain.» Il alla trouver le baigneur, il s'arrête et l'interroge: «Baigneur, lumière de mes yeux, dis-moi, baigneur, ma maîtresse n'est-elle pas venue se baigner dans ton bain? - «Beaucoup de dames sont venues et beaucoup de demoiselles, mais ta maîtresse n'est point venue, elle n'a pas paru. »

Il lui compte mille florins et l'en fait le légitime possesseur, et cela seulement pour ouvrir le bain et l'y laisser entrer . . . . Douze la baignaient et treize lui nattaient les cheveux. (Cos.)

### IOI.

# Τὸ ΦΙΛΙ.

ΈΒΓΗΚ' ή φλόττα ή φράγκικη, τούρκικη γαλλιωτίκη. κ' ἐπιάσαν Ενα νεὸ καλὸ, κ' Ενα καλὸ στρατιώτη. Μάννα δέν είναι να τὸν κλαί, κυρά να τὸν λυπάται, μήτ' άδερφή, μήτ' άδερφός, κάνένας είς τὸν κόσμο. ς μόν' είχε μια 'γαπητικιά πολύ μακρυά ςτά ξένα. έκείνη κάπου τ' άκουσε κάπου 'χε τὸ γροικήσει. βάζει τὰ σκούδα ςτὴν ποδιά και τὰ φλωριά ςτὴ ζώνη. έπηρε το στρατί στρατί, και δίς το μονοπάτι. ςτήν στράτα που ἀπέρναε, τὸν θεὸν ἐπαρακάλει· 10 «Θέ μου, να βρῶ τὰ κάτεργα ςτὸν ἄμμον άραγμένα.» Σάν χριστιανή που τόλεγε, σάν άγια είσηκούσθη, ηύρηκε καὶ τὰ κάτεργα ςτὸν ἄμμον ἀραγμένα. «Κάτεργα, νὶ σπαράξετε · καράβί, ἀκροσταθήτε! τούτον τὸν νεὸν ποῦ ἔχετε, τῦτο τὸ παλληκάρι, ις χίλια σᾶς δίδω νὰ τὸ 'δᾶ, μύρια νὰ τẽ 'μιλήσω. κ', αν ήναι για ξαγορασμό, αμέτρητα σας δίδω.» Κάνένας δέν το ώμίλησε, κάνεις δέν άπλογήθη, μόν ενας ναύτης καραβιού απολογιέται, λέγει. «Κόρη, αν δώσης το φιλί, τον νέον σου τον δίδω.» 20 Έκειν απελοήθηκε · «Καὶ τὸ φιλὶ νὰ δώκω.» Έκεῖνος κάπου τ' άκουσε, κάπου 'χε τὸ γροικήσει. «Κόρη, κ' αν δώσης το φιλί, εμένα τί με θέλεις; σύρε, κόρη μου, ςτὸ καλὸ καὶ ςτὴν καλὴν τὴν ώρα! Οταν ίδης τὸν κόρακα νὰ γίνη περιστέρι, 25 όταν ίδῆς τὴν θάλασσα νὰ γένη περιβόλι, καὶ κάμποι γένουν τὰ δουνά, τότε νὰ καρτερῆς με. Καὶ ἄϊντε ςτὸ καλό! . . .

CI.

### LE BAISER.

LA flotte franque et les galiotes turques sont entrées en mer et ont pris un beau jeune homme, un beau soldat. Il n'a pas de mère pour le pleurer, de femme pour avoir pitié de lui, pas de sœur, pas de frère, personne au monde; il n'a qu'une amante, bien loin en pays étranger. Et celle-ci, quand elle eut entendu cela et lorsqu'elle l'eut appris, met des écus dans son tablier et des florins dans sa ceinture, elle va tout le long du chemin, deux fois elle prend le sentier, et en parcourant la route elle priait Dieu: « Mon Dieu, puissé-je trouver les galères ancrées sur le sable!» Comme une chrétienne elle parlait, comme une sainte elle fut exaucée. Elle trouva les galères ancrées dans le sable: «Galères, ne vous éloignez pas; navires, tenez-vous sur le rivage. Ce jeune homme que vous avez, ce pallikare, pour le voir je vous donne mille pièces d'or, dix mille pour lui parler, et, si c'est pour son rachat, je vous en donne d'innombrables. Personne ne lui parla, nul ne lui répondit; mais un matelot du navire lui répond et dit: « Fillette, si tu me donnes un baiser, je te donnerai le jeune homme. » Celle-ci répondit: «Je donnerai le baiser.» Mais quand le matelot l'eut ouïe, lorsqu'il l'eut entendue: «Jeune fille, si tu donnes le baiser, de moi que veux-tu faire? Va-t-en en paix, jouvencelle, et que le sort te soit propice. Quand tu verras le corbeau devenir colombe, quand tu verras la mer devenir un jardin et les montagnes devenir des plaines, alors (Corse.) attends-moi. Va-t-en en paix! . . . . »

# ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ.

Έτα περνώ και δέν μιλώ κ' ή κόρη χαιρετά με. «Ποῦ πάγεις, κλέφτη τε φιλιοῦ καὶ κομπωτή τε ἀγάπης;» «Μ' αν ήμαι κλέφτης τε φιλιε και κομπωτής το αγάπης, γιατί έδωκες τὰ χείλη σα κ' έγλυκοφίλησά τα;» ς «Μ' αν ξοωκα τα χείλη μει κ' έγλυκοφίλησές τα, νύχτα ήτου, ποιός μᾶς ε΄δλεπε, κὴ αὐγὴ ποιός μᾶς εθώρει;» «'Θώρει μας νύχτα κ' ή αθγή, τ' ἄστρι καὶ τὸ φεγγάρι· τ' ἄστρι παραχαμήλωσε καὶ τῶπε τῶ θαλάσσου, καὶ τὸ θαλάσσι τῷ κουπιοῦ καὶ τὸ κουπὶ τῷ ναύτη, 10 κή ο ναύτης το διαλάλησε ςτην γην ςτην οίκεμένην. Κόκκινα χείλη φίλησα εδαψαν τὰ δικά με, κ' είς τὸ μαντηλι τάσυρα κ' εβαψε τὸ μαντηλι, κ' είς τὸ ποτάμι τἄπλυνα κ' ε΄ ε΄ ε΄ ε΄ ε΄ τὸ ποτάμι. καὶ τὸ ποτάμι πότιζεν ώραῖο περιβόλι, 15 ποτίζει δένδρα και μηλιαϊς, ποτίζει δένδρ' άφράτα. Μά μιά μηλιά, γλυκομηλιά, δέν σόνει νά ποτίση, κ' είναι μηλιά και ψέγεται και κιτρινοφυλλιάζει. κή άλλη μηλιά την έρωτα, κή άλλη μηλιά της λέγει «Τί έχεις, μηλιά, και ψέγεσαι και κιτρινοφυλλιάζεις, 20 πουρι νερό σου λείπεται ή τὰ κλαδιά σε κόψαν;» «Μήτε νερό μοῦ λείπεται, μήτε κλαδιά μου κόψαν, μ' ανδρόγυνο βλογήσανε ςτην σκέπη μ' αποκάτω, κή ωμόσανε ςτες κλώνους με να μή ξεχωρισθένε. τώρα θαβρώ χωρίζονται και κιτρινοφυλλιάζω.»

### CII.

# LA SÉPARATION.

JE passe et ne parle pas, et la jeune fille me salue: «Où vas-tu, voleur de baisers, trompeur en amour?» - «Si je suis un voleur de baisers, un trompeur en amour, pourquoi m'as-tu laissé baiser tendrement tes lèvres? » — «Mais si je t'ai laissé baiser tendrement mes lèvres, il était nuit, qui nous a vus? C'était à l'aurore, qui nous voyait? » -- « Nous avons été vus par la nuit et l'aurore, par l'étoile et la lune. L'étoile s'est penchée et l'a dit à la mer; la mer l'a dit à la rame, et la rame au matelot, et le matelot l'a divulgué par toute la terre, dans le monde entier. J'ai baisé des lèvres rouges et elles ont teint les miennes; je les ai essuyées à mon mouchoir, et mon mouchoir a été teint, et je l'ai lavé dans le fleuve et le fleuve a été teint à son tour. Et le fleuve arrosait un beau jardin, il arrose des arbres, des pommiers, de frais bosquets; mais un pommier, un doux pommier, n'est pas arrosé et il se dessèche et ses feuilles jaunissent, et un autre pommier le questionne, et un autre pommier lui dit: «Qu'as-tu, pommier, que tu te dessèches et que tes feuilles jaunissent? Est-ce que tu manques d'eau, est-ce qu'on a coupé tes branches? » — «Je ne manque pas d'eau et on n'a pas coupé mes branches, mais sous mon abri on a marié un jeune couple, et ils ont juré par mes rameaux de ne pas se séparer. Et maintenant je sais qu'ils se quittent, voilà pourquoi mes feuilles jaunissent.»

Έκει που πάς, πουλάκι μου, έκει που θά πετάξεις, 
ἐκ' είναι κόραις ὤμορφαις, και θὲ νὰ μὲ ξεχάσης
ἀν τύχη και μ' ἀπαρνηθῆς και κάμης ἄλλο ταιρι, 
σκλάβον νὰ σὲ πουλήσουνε ςτῆς Μπαρμπαριᾶς τὰ μέρη, 
και νὰ σοῦ βάλουν σίδερα, και ςτὸν λαιμὸ καδένα, 
ν' ἀναστενάξης και νὰ πῆς πῶς τὰ φέρεις γιὰ μένα.

### 104.

Ποιός ἔν' καλὸς τῆς μάννας μου νὰ πᾳ νὰ 'πῆ δυὸ λόϊα;

Μαῦρα πουλιὰ, ποῦ τρέχετε στὰ σύννεφα 'κεῖ πάνω, 
ἐλᾶτε κάτω, φᾶτέ με, κὴ ἀφῆστέ μου τὴν γλῶσσαν, 
κ' ἕνα πουλλὶν ἀπὸ ἐσᾶς τῆς μάννας μ' ᾶς τὴν πάρη, 
5 ςτὸ παναθύριν τὸ μικρὸν νὰ πῷ νὰ τὴν κρεμμάση: 
κὴ ὅντας προβάλ' ἡ μάννα μου, ςτὴν ἐκκλησιὰν νὰ πάη, 
νὰ τῆς φωνάξ' ἡ γλῶσσά μου ἀπὸ τὸ παναθύριν: 
«Γιαννοῦ, σὰ πᾶς ςτὴν ἐκκλησιὰν ὤμορφα στολισμένη, 
καὶ τοῦ Γιαννῆ σου τὸ κορμὶν μέσα ςτοὺς μαύρους 
λόγγους,

10 χωρίς ψυχὴν, χωρίς λαλιὰν, κοιμᾶται σκοτωμένον.
Πήαινε, λάκκον κάμε του καὶ χτίσε του κιοῦριν,
κὴ ἄφταιννε ςτὸ κεφάλιν του μερόνυχτα καντῆλιν·
τὰ κόλλυφά του μοίραζε ἕξη φοραῖς τὸν γρόνον,
νὰ κλαῖσιν οἱ ξαέρφοι μου, νὰ κλαῖσιν κ' ἡ ξαέρφαις,
15 νὰ κλαίη κ' ἡ μαυρόμματη ἡ ἀαπητική μου!»

### CIII.

Là où tu vas, mon petit oiseau, là où tu t'envoleras, il y a de jolies filles et tu m'oublieras S'il advient que tu me répudies et que tu te donnes une autre compagne, puisset-on te vendre comme esclave en Barbarie, te jeter dans les fers, te mettre une chaîne au cou, afin que tu gémisses et dises que tu la portes pour moi. (Cephalonie.)

### CIV.

QUI est assez bon pour aller dire deux mots à ma mère? Noirs oiseaux, qui courez là-haut dans les nuages, descendez ici, mangez-moi, mais laissez-moi ma langue et que l'un de vous aille la porter à ma mère, qu'il aille la suspendre à la petite fenêtre; et, quand ma mère sortira pour se rendre à l'église, que ma langue lui crié de la fenêtre: «Jeannette, toi, tu vas à l'église avec une belle toilette, et, dans les noires forêts, dort assassiné le corps de Jean, sans âme et sans parole. Va, fais-lui une fosse, bâtis-lui un tombeau, et que sur sa tête une lampe soit nuit et jour allumée; distribue six fois l'an des gâteaux funèbres, et que mes cousins pleurent, que mes cousines pleurent et que pleure aussi ma maîtresse aux yeux noirs!»

«Κάπον δεπά τρίζουν καρδιαίς για κάποιαις άγαπητικαίς. τρίζει κ' έμε ή καρδούλά μου γιά μιὰ γειτονοποῦλά μου. ς σύρε, μάννα μου, 'πέ της το, κρυφά κουθέντιασέ της το.» Παίρνει τη όδκα της και πα, Βρίσκει την κόρη που κεντά. «Γειά σου, χαρά σου, λυγερή.» 10 «Καλῶς τὴν μάνια τοῦ Γεωργή.» «Κόρη μ', ό γυιός μου σ' άγαπεῖ, κ' έντρέπεται να σοῦ τὸ 'πη.» «Σάν μ' άγαπα, δέν ξρχεται, τα λόγια τί τα στέλνεται; 15 τα λόγια τα κουβαλητά ςτό νοῦ μου δέν τὰ βάνω πλειά. ας πάρη πέννα καὶ χαρτί, κή ας γράψη τάχα μια γραφή.»

### 106.

«Κόρη μαλαμματένια μου, νὰ σὲ παρακαλέσω, ςτὸ στρῶμα ποῦ κοιμᾶσαι σὺ νἄρθω κ' ἐγὼ νὰ πέσω.» «Στὸ στρῶμα που κοιμῶμαι 'γὼ, σὺ δὲν χωρεῖς νὰ πέσης, γιατὶ ἔχω μάννα κὴ ἀδελφὸ, μὲ βάνουνε ςτὴ μέση.»

### CV.

«IL y a par ici quelque part des cœurs qui gémissent pour leurs amantes, et mon cœur aussi, à moi, soupire pour une mienne voisine. Va, ma mère, dis-le lui, parle-lui de cela en cachette.»

Elle prend sa quenouille et y va. Elle trouve la jeune fille qui brode.

- «Santé et joie, jeune fille.» «Sois la bien venue, mère de Georges.»
- «Ma fille, mon fils t'aime et n'ose pas te le dire.» —
  «Puisqu'il m'aime, que ne vient-il pas, et pourquoi m'envoie-t-il des paroles?
- «Les paroles qu'on apporte ne me vont guère. Qu'il prenne une plume et du papier, et qu'il m'écrive vite une lettre.» (Patras.)

### CVI.

«Jeune fille, mon trésor, j'ai une prière à te faire; dans le lit où tu dors, laisse-moi aller coucher.» — «Dans le lit où je dors il n'y a pas de place pour que tu couches, car j'ai avec moi ma mère et mon frère, et ils me mettent au

5 «Τὴ μάννα καὶ τὸν ἀδελφὸ κάτσ' ἀποκοίμισε τους, καὶ σὰ ἔβγα, περιστέρα μου, νὰ μὲ δροσολοίσης.» «Τάχατες εἶμαι ἡ δροσιὰ νὰ σὲ δροσολοίσω; ἀπρίλις ἔχει τὴ δροσὴ, κὴ ὁ μάϊς τὰ λουλούδια.»

### 107.

«Κόρη μὲ τὰ ξανθά μαλλιά καὶ μὲ τὰ μαῦρα μάτια, τὴν πέρα ροῦγα μὴ περνᾶς, τὴ στράτα μὴ διαβαίνης, γιατ' εἶναι ὁ γυιός μ' ἀπὸ κρασὶ κὴ ἀπὸ κακὴ ταβέρνα, πιάνει, σοῦ κόβει τὰ μαλλιὰ, φιλεῖ τὰ μαῦρα μάτια.» «Τὸ πῶς τὰ κόβει τὰ μαλλιὰ, φιλεῖ τὰ μαῦρα μάτια, ποῦ 'γὼ 'μαι κόρη τοῦ παπᾶ κ' ἔγγονα τοῦ δεσπότη, ποῦ 'γώ 'χω ἀδέλψια ἀρματωλοῦς καὶ καπιταναραίους;»

### 108.

Μιλ βραδειά με φεγγαράκι, παίρνω το στενο σωκάκι· βρίσκω 'να παραθυράκι, σκύβγω, παίρνω πετραδάκι, 5 ρίχτω ςτο παραθυράκι, καὶ μπροβάλλει κοριτσάκι, ἄσπρο σὰν τὸ γιασουμάκι, κὴ ἀρχινῶ, καλησπερῶ το· «Ποὖν' ἡ μάννα σου; ρωτῶ το. 'πές μου, κόρη, ποῦ κοιμᾶσαι, 10 κὴ ἀπὸ μένα μὴ φοβᾶσαι.»

milieu. » — « Ta mère et ton frère, endors-les; et toi, ma colombe, sors pour me rafraîchir. » — « Suis-je par hasard la rosée pour te rafraîchir? C'est avril qui a la rosée et mai qui a les fleurs. »

### CVII.

«JEUNE fille aux blonds cheveux, jouvencelle aux yeux noirs ne passe point par cette rue, ne va pas par ce chemin, car mon fils est pris de vin et sort d'un mauvais cabaret, il te saisirait, te couperait les cheveux et baiserait tes yeux noirs.»

«Comment oserait-il me couper les cheveux et baiser mes yeux noirs, à moi qui suis fille de prêtre et petite-fille de prince, à moi qui ai des frères armatoles et capitaines?»

(Constantinople.)

#### CVIII.

UN soir, au clair de lune, je prends une ruelle étroite; j'aperçois une petite fenêtre, je me baisse, je ramasse un petit caillou et je le lance dans la petite croisée, et une jeune fille s'avance, blanche comme la fleur du jasmin. Je commence par lui souhaiter le bonsoir.

«Où est ta mère? lui dis-je. Dis-moi où tu couches, jeune fille, et n'aie pas peur de moi.»

«Δέ σοῦ λέγω ποῦ κοιμούμαι, κή ἀπ' τὸν κύρι μου φοβούμαι.» «'Πές μου, κόρη, ποῦ κοιμάσαι, κη ἀπ' τὸν κύρι σ' μη φοδασαι.» 15 «Δέ σοῦ λέγω ποῦ κοιμοῦμαι, κή ἀπ' τη μάννα μου φοβούμαι.» «'Πές μου, κόρη, ποῦ κοιμάσαι, κή ἀπ' τη μάννα ε' μη φοδάσαι.» «Δέ σοῦ λέγω ποῦ κοιμούμαι, 20 κή ἀπ' τ' ἀδέλφια μου φοβούμαι.» «'Πές μου, κόρη, που κοιμάσαι, κή ἀπὸ τούτους μή φοβάςαι.» «Σά μοῦ λές νὰ μή φοβούμαι, τώρα σου ξεμολογούμαι. 25 απογύρισε τὸ γιῶμα, κή έλα κή εύρέ με ςτὸ στρῶμα, να φιλιούμαι, να τσιμπιούμαι, καὶ νὰ μὴν τ' ὁμολογοῦμαι.»

### 109.

Μιλ λυγερή εκίνησε ςτής μάννας της να πάγη, βάνει τον ήλιο πρόσωπο, και το φεγγάρι κύκλο, βάνει και τον αυγερινό διαμάντι δαχτυλίδι κὴ εκίνησε κ' ἐπάγαινε σὰ μὴλο μαραμμένο. 5 «Καλήμερά σου, μάννα μου.» — «Καλῶς τὴν κόρη μ' ποῦρθε.

κόρη μ', τὸ τι' 'ν' τὸ ἔρθει σου τώρα τὸ βράδυ βράδυ;» «Μάννα μου, κὴ ἂν μ' ἐρώτησες, νὰ σοῦ τὸ ΄μολογήσω»

- «Je ne veux pas te dire où je couche, car j'ai peur de mon père.»
- «Dis-moi, jeune fille, où tu dors, et n'aie pas peur de ton père.»
- «Je ne veux pas te dire où je couche, car j'ai peur de ma mère.»
- «Dis-moi, jeune fille, où tu couches, et n'aie pas peur de ta mère.»
- «Je ne te dis pas où je couche, car j'ai peur de mes frères.»
- «Dis-moi, jeune fille, où tu couches, et n'aie pas peur de tes frères.»
- "Puisque tu me dis de ne pas avoir peur, je vais te le dire. Reviens dans la soirée, viens me trouver dans mon lit, viens me baiser, viens me caresser, je n'en parlerai pas."

  (Léros.)

### CIX.

UNE jeune fille part et va chez sa mère; pour visage elle prend le soleil, pour collier la lune, et pour bague de diamants elle met l'étoile du matin. Et elle part et marche, comme une pomme flétrie.

- «Bonjour, ma mère.»
- «Sois la bien venue, ma fille. Ma fille, pourquoi vienstu maintenant si tard, si tard?»
  - «Ma mère, puisque tu me le demandes, je vais te

τὸν ἄνδρα ὁποῦ μὰ ἔδωκες θέλω νὰ τὸν χωρίσω.»

«Τὸν ἄνδρα ὁποῦ οὰ ἔδωκα εἶναι γραμματισμένος,

10 καὶ θέλει γένη καὶ παππάς, καὶ παππαδιὰ θὰ γένης.»

«Δὲ θέλω ἀγὼ ἄντρα παππά καὶ παππαδιὰ νὰ γένω,

μόν ἤθελα κλεφτόπουλο, κὴ ᾶς ἦνὰ καὶ λερωμένο,

νἄχη τὴ μέση του λιανὴ καὶ τὸ σπαθὶ ζωσμένο.»

#### 110.

«Νλα νεράντσι νάρριχνα ςτὸ πέρα παραθύρι, 
νὰ τσάκισα τὸ μαστραπᾶ πούχει τὸ καρυοφύλλι· 
παρακαλῶ σ', ἀγάπη μου, νὰ βγῆς ςτὸ παραθύρι, 
τὸ μαντηλάκι ποῦ κεντᾶς ἐμένα νὰ τὸ στείλης, 
5 μὰ μὴ τὸ στείλης μοναχὸ, μόνον μὲ τὴν ἀγάπη.» 
Κ' ἐκείνη τὸ παράκουσε καὶ μοναχὸ τὸ στέλνει, 
ςτὰ γόνατά του τόβαλε καὶ τὸ συχνορωτάει· 
«Γιὰ πέ μου, μαντηλάκι μου, πῶς μ' ἀγαπῷ ἡ κυρά μου;» 
«Σίντα σὲ συλλογίζεται, σίντα σὲ παίρνει ὁ νοῦς της, 
σὰ θάλασσα βουρλίζεται, σὰν κῦμα δέρνει ὁ νοῦς της, 
σὰν τὰ ψαράκια τοῦ γιαλοῦ περνῷ καὶ λαχταρίζει.»

#### III.

# 'Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ.

Πάνω ςτὴν πάνου στράτα, ςτὴν πάνου γειτονιά, 
εκεῖ ἀγαπῶ μιὰν κόρην καὶ λέν την Στεφανιά·
κ' ἔχει καὶ μαῦρα μάτια, κ' ἔχει ξανθὰ μαλλιὰ, 
στηθάκια ἀλαβαστρένια, βυζάκια στρογγυλὰ, 
5 ἀνάμεσα ςτὸ στῆθος ἔχει καὶ μιὰν ἐλχιά,

l'avouer. Le mari que tu m'as donné, je veux le quitter.»

«L'époux que je t'ai donné est un savant; il deviendra pappas et toi pappadia.»

« Je ne veux pas de mari qui soit pappas, je ne veux pas devenir pappadia. Je voudrais un jeune clephte, quand bien même il serait sale, un clephte à la taille élancée, avec une épée à sa ceinture. »

(Cos.)

#### CX.

«QUE n'ai-je une orange pour la lançer dans la fenêtre d'en face, afin de briser le vase où se trouve l'œillet. Je te prie, ô mon amie, de venir à la fenêtre et de m'envoyer le petit mouchoir que tu brodes, et de ne point me l'envoyer seul, mais avec ton amour. » Et la jeune fille désobéit et envoie le mouchoir tout seul. Sur ses genoux il le place et lui fait mille questions: «Allons, dis-moi, petit mouchoir, comment m'aime ma maîtresse? » — «Lorsqu'elle pense à toi, lorsque son esprit s'occupe de ta personne, son cœur est troublé comme la mer, et agité comme les flots, et elle va et palpite comme les poissons de l'océan. »

#### CXI.

## STÉPHANIE.

En haut dans la rue, en haut dans le quartier, j'aime une jeune fille qu'on nomme Stéphanie; elle a des yeux noirs, elle a de blonds cheveux, une poitrine d'albâtre et des seins arrondis; et au milieu de la poitrine elle a un grain

τὸν ἢλιον τὸν θαμπόνει ἀπὸ τὴν εὐμορφιά. Κὴ, ἀπὸ τὴν τός ἀγάπη ὁποῦ τὴν εἰχαιιε τὰ δυό μας, σὲ μιὰ κλίνη ἐκοιμηθήκαμε, τὰ πάθη ὁ εἶς τ' ἄλλου ἐδιηγηθήκαμε,

10 καὶ τὸ προσκέφαλό μου ἤτανε χαμηλὸ,
κὴ ἐκόμπωσέ μ' ὁ ὕπνος, νὰ γνοιώσω δὲν μπορῶ·
μὰ κείνη εἶχεν ἔγνοια κ' ἐπρωτοξύπνησε·
μὲ ζαχαρένια χείλη γλυκὰ μ' ἐφίλησε.
«Σήκω, πουλί μου, φύγε, κ' ἡ μάννα μ' ἔργεται,

15 νὰ μὴ σὲ ὂῆ ςτὸ στρῶμα, γιὰ θὰ μαλώσετε.»
Σηκόνομ' ὁ καϋμένος εἰς τὴν βαθειὰν αὐγὴν,
δύο ὥραις νὰ ψέξη, νὰ κράξ' ὁ πετεινός
σηκόνομ' ὁ καϋμένος κὴ ὁ ἥλιος ςτὰ βουνὰ,
κ' οἰ ἄνθρωποι τοῦ χωρίου πηγαίνουν γιὰ δουλειά.

20 «Γύρισε κ' ἔμβα μέσα, νὰ μὴ σὲ νοιώσουνε, καὶ ἡ δικολογιά μου μὴ σὲ σκοτώσουνε.»
Γυρίζω, μπαίνω μέσα καὶ δὲν τήνε θωρῶ, τὰ ἡοῦχά μου νὰ βάλω τρέμω καὶ δὲν μπορῶ.
"Όσους άγιοὺς κατέχω, τοὺς ἐπαρακαλῶ,

30 καὶ ςτ' ἄλλο της ἐκράτει ἀνθρώπινη καρδιά.
Καλὰ μοῦ τὧπε ἡ μάννα, ἡ γλυκομάννα μου·
«Μὴν ἀγαπήσης, γυιέ μου, ποτέ σου κοπελιὰ,
κ' ἐκείνη ξέρει τόσα καὶ θὰ μοῦ σὲ πλανᾳ.»

Έκάτεχε κ' ἐκείνη, μὰ κάτεχα κ' ἐγὼ,
35 ἐκείνη μ' ἕλεγε ἕνα, κ' ἐγὼ τῆς 'λεγα δυό.

de beauté. Elle est si belle qu'elle éblouit le soleil. L'amour que nous avions l'un pour l'autre était tel que nous dormîmes tous deux dans un même lit, et nous nous racontâmes mutuellement nos peines. Mon oreiller était bas, le soleil me trompa et je ne pus me tenir sur mes gardes. Mais la jeune fille avait pris ses précautions et la première elle se réveilla; avec ses lèvres sucrées elle m'embrassa doucement. «Lève-toi, mon oiseau, fuis, car ma mère va venir; qu'elle ne te voie pas dans le lit, car vous vous querelleriez. » Je me lève, infortuné, dès le petit matin, deux heures avant la pointe du jour, avant le chant du coq. Je me lève, infortuné, et le soleil est sur les montagnes, et les hommes du village se rendent à leur travail. - « Reviens et entre céans, afin qu'on ne t'aperçoive pas et de crainte qu'on ne te tue. » Je reviens, je rentre et je ne la vois pas. Je tremble à mettre mes vêtements et je ne puis. Tous les saints que je connais, je les supplie de faire avancer le jour, afin que je puisse voir la jeune fille. - Elle était à sa fenêtre et elle brillait dans la ruelle; dans une main elle portait une pomme avec la branche, et dans l'autre elle tenait une âme humaine; dans une main elle portait une pomme avec les branches; et dans l'autre elle tenait un cœur humain.

Elle me le disait bien ma mère, ma douce mère: «Mon fils n'aime jamais une jeune fille, car elle sait tant de choses qu'elle te trompera.» Elle en savait celle-ci, mais j'en savais aussi, moi. Elle m'en disait une et moi je lui en disais deux.

#### 112.

ΠΑΠΑΡΟΫΝΑ κόκκινη, κὴ ἄλλη κατακόκκινη, 
δάνεισέ μου τ' ἄνθη του, τ' ἀνθοκοκκινάδι σου, 
νὰ λουστῶ, νὰ κτενιστῶ, ςτὸ γιαλὸ νὰ καταιδῶ, 
νὰ μαράνω δυὸ ἀδελφούς, δεκοκτὼ ἀδελφοποιτούς 
ς καὶ τῆς χήρας ύγιὸ, τῆς σκυλαρβανίτισσας, 
ποὖρθε καὶ μ' ἐγέλασε, κ' ἔσφαξε τὴν κόττα μου, 
κ' ἔσφαξε τὴν κόττα μου, καὶ τὴν πουλακίδα μου.

#### 113.

Πφοῖ ἔση τσ' ικό ὁρούμενε τόσεν τσαιρὲ τθὰ ξένα, τόσεν τσαιρὲ τθὸ σκοτεινὲ τσαὶ τθὸν κουβάνε ἄδη· οὐδὲ γράμμ' ἀπολλύτσερε, οὐδὲ παραντσελία· οὐδὶ! οὐδὲ τὰ γκυούματα νὰν τὰ σοὶ μοσχοκρύσου.

5 Ψιλλοί μοι ἐθαμπούταοι τσυττάζα τοῦ πορεῖαι, τσαὶ ἀποποίτσ' ὰ γροῦσσά μοι ἐωτοῦα τοῦ διαβᾶτοι. « Ξέννοι μοι, δὲν ὑράκατε τὸν μοσχοανασταντέ μοι, τθὰν δύσι, τθὰν ἀνατολὴ, τὰν φκία τοῦ ψιλλοί μοι; » «΄ Ωράκαμέ νι, βούντε νι δι ξένναι κορασίδαι, 10 τσαὶ τθὸ τσυβοῦρι σ' ἔγκουντε ἀμπάδαι τσαὶ λιβάνι.» «Οῦ, οὐ! τσὶ θάσσα μακρυνὰ νὰ μόννη ξεχουρίζα, νὰ στσίσου βράχοι, πέαγο νὰ μόλου νὰ ντ' ἐρέσου, νὰ μάθερε τοῦ κίκραι μοι, νὰ μάθου τοῦ καϋμοί ντυ, νὰ ἄρου τὸν ἀμόγητε τσαὶ λυγηρὲ κορμόν τυ 15 ἀπὸ τθὸν τάφο τὸν κικρὲ, νὰ ντὰ νὶ καθαρίσου·

#### CXII.

Ô PAVOT rouge, et toi, pavot rouge foncé, prête-moi tes fleurs, l'éclat vermeil de tes couleurs, que je me baigne et que je me peigne, et que je descende ensuite au bord de la mer, pour flétrir le cœur de deux frères, de dix-huit camarades, le cœur du fils de la veuve, de cette chienne d'Albanaise, qui est venue et s'est moquée de moi, et a tué ma poule, ma poulette, ma petite cocotte. (Macédoine.)

#### CXIII.

- « Où es-tu que tu ne parais pas? Depuis si longtemps que tu es à l'étranger, depuis tant de temps que tu es dans le noir et ténébreux tombeau, tu ne m'as pas envoyé une lettre, pas une nouvelle, ni hélas! tes chemises, pour que je te les lave avec du musc. Mes yeux se sont obscurcis à regarder sur les chemins, ma langue est lasse de questionner les passants: « Étrangers, n'avez-vous pas vu celui que je nourrissais de musc? N'avez-vous pas vu, en Orient ou en Occident, celui qui est la lumière de mes yeux? »
- « Nous l'avons vu; deux vierges étrangères le pleuraient et portaient à son tombeau des lampes et de l'encens. »
- « Hélas! quelle mer immense nous sépare! Je voudrais fendre l'océan, fendre aussi les rochers pour aller te trouver, pour que tu apprennes mes chagrins et que je sache tes douleurs; pour que j'arrache au cruel tombeau ton corps souple et sans défaut, afin de le nettoyer. Pour eau chaude je mettrai mes larmes, ma salive pour savon et le feu de

θερμό νὰ βάλου βάμματα, τὸ φκύσμα μοι σαποῦνι, τὰν ἄβρα τὰ καρδία μοι ἥλιε νὰν τὰ ψαχνίσου. Ἐνέβαι σου, ἐνέβαι ντὺ, οἰμαὶ ἀ κακομοίρα, ἐνέβαι μοι! οῦ, συμφορὰ τὰν ὀρφανὰ τσαὶ χήρα!»

#### 114.

Σπειρι πιπέριν ἔσπερνα ςτῆς ὤμορφης τὰ χείλη, κὴ ἀναρηὰ ἀναρηὰ τὄσπερνα νὰ μὴ δασυφυτρώση, κ' ἐκεῖνο δασυφύτρωσε κ' ἐγίνη ὡρηὰ πλεξίδα. 'Ρωμαῖοι τὸ θερίζουνε, Τοῦρκοι τὸ κουβαλοῦνε, 5 κὴ ὁ βασιλειᾶς τ' ἀλώνιζε μὲ τὴ χρυσὴ τὴ γοῦνα, κ' ἐκεῖ πετάχθη ἕνα σπειρὶ καὶ πᾶ ςτὸ Σαλονίκι, ποιὸς πᾶ νὰ τὸ γυρίση;

Βάλτε τὸν Τοῦρκο ςτὸ ἡαβδί καὶ τὸ Ῥωμηὸ ςτὴν κρίσι, νὰ πᾶ νὰ τὸ γυρίση.

### 115.

Στὰ βρύσι στέκω καὶ διψῶ, νερὸ βαστῶ, δέν πίνω, τηράγοντας ταῖς ὤμορφαις καὶ ταῖς ξανθομαλλούσσαις· μοῦ πῆραν τὸ κανάτι μου, ποὔπινα τὸ νερό μου· «Κανάτι, ξυλοκάνατο, νἆχα τὸ ῥιζικό σου!
5 ποῦ σὲ βαστοῦν ἡ ὤμορφαις καὶ πίνουν τὸ νερό σου.»

#### 116.

Τί νὰ σοῦ στείλω, μάτια μου, εὐτοῦ ςτὸν κάτου κόσμο; νὰ στείλω μῆλο, σέπεται · κυδῶνι, μαραγγιάζει · σταφύλι, ξεβρωγιάζεται · τριαντάφυλλο, μαδειέται · σοῦ στέλνω καὶ τὰ δάκρυα μου δεμένα ςτὸ μανδῆλι, mon cœur au lieu de soleil pour te sécher. Malheur à moi! malheur à toi! Malheur à l'infortunée, malheur, malheur à celle qui est orpheline et veuve! » (Tzaconie.)

#### CXIV.

J'AI semé un grain de poivre sur les lèvres de ma belle, et je l'ai clair semé pourqu'il ne pousse pas trop épais, mais il est devenu épais et a formé une belle touffe. Les Grecs le moissonnent, les Turcs le transportent, et le sultan, avec sa pelisse dorée, le bat dans l'aire; et de là il en est sauté un grain jusqu'à Salonique; qui ira pour l'en rapporter? Donnez au Turc la bastonnade et mettez le Grec à la torture, afin qu'il y aille et l'en rapporte. (Constantinople.)

#### CXV.

JE me tiens près de la source et j'ai soif, je porte de l'eau et je ne bois pas, car je regarde les jolies filles, les fillettes aux blonds cheveux. Elles m'ont pris ma cruche, la cruche où je buvais de l'eau. «Ô ma cruche, cruche de bois, que n'ai-je ton heureux sort! Les belles filles te portent et boivent de ton eau. » (Zante.)

### CXVI.

Ò LUMIÈRE de mes yeux, que t'enverrai-je dans l'autre monde? Si je t'envoie une pomme, elle pourrit; un coing, il se flétrit; une grappe de raisin, elle s'égrène; une rose, elle s'effeuille. Je t'envoie mes larmes liées dans un mou5 καὶ τὸ μανδηλι ὰς καῆ, τὰ δάκρυα μου νὰ σώσουν. ᾿Ακοῦστε, βαρειομοίρα μου, ὅ,τι σοῦ παραγγείλω· «Νὰ μὴν ἀλλάξης τὴν Λαμπρὴ καὶ πặς ςτὸν καλολόγο, κ' Ιὸῆς τῆς νιαῖς, κ' Ιὸῆς τοὺς νιοὺς, κ' ἰδῆς τὰ παλληκάρια, καὶ δώσ' ὁ νοῦς σου ςτὴν χαρά, καὶ μένα λησμονήσης.»

#### 117.

Τὸ Ἑλενάκι τὸ μικρὸ θέλω νὰ τὸ μερώσω,
γιὰ νὰ τὸ βάλω ςτὸ κλουβὶ, νὰ τὸ ταίζω μόσκο
κὴ ἀπὸ τὸν μόσκο τὸν πολὺ, κὴ ἀπὸ τὴ μυρωδιά του,
μοῦ σκανδαλίσθη τὸ κλουβὶ καὶ μ᾽ ἔφυγε τ᾽ ἀηδόνι
κˇΕλα πίσω, πουλάκι μου, πίσω ςτο μάθημά σου.»
«Καὶ τὸ πῶς νἄρθω, βρἐ παιδὶ, πίσω ςτὸ μάθημά μου,
ποῦ σὰ τρώγεις καλὸ ψωμὶ, κ᾽ ἐγὰ τρώγω τὴν ἦρα,
ποῦ σὰ κοιμᾶσαι ςτὸ μαλλὶ, κ᾽ ἐγὰ ςτο πουρναράκι,
τ᾽ ἀηδόνι, τ᾽ ἀηδονάκι;»

### 118.

Τὸ Ἑλενάκι τὸ μικρὸ θέλω νὰ τὸ μερώσω, θὲ νὰ τὸ δάλω ςτὸ κλουδὶ, νὰ τὸ ταγίζω μόσκο μὰ σκανταλίστη τὸ κλουδὶ καὶ μοἔφυγε τ' ἀηδόνι. Περνῶ τὰ ὅρη σκούζοντας καὶ τὰ βουνὰ ἡωτῶντας «Βουνά μου καὶ λαγκάδια μου, κάμποι μου μὲ τὰ ἡόδα, μὴ νὰ είδετε τὸ Ἑλενιὸ, τὸ μοσκαναθρεμμένο;» «Ἐψὲς, προψὲς τὸ είδαμε σὲ μιὰ κρυοῦλα βρύσι, παίρνει νερὸ καὶ νίβεται, τὴν μπόλια καὶ σπογγιέται.»

choir; peu importe si le mouchoir est brûlé, pourvu que mes larmes t'arrivent. Éçoute, infortunée, ce que je te recommande: «Ne change pas de vêtements à Pâques, ne va pas au prêche, afin de ne pas voir les jeunes filles, les jeunes gens, les pallikares, car ton esprit prendrait part à la joie commune et tu m'oublierais. »

#### CXVII.

LA petite Hélène, je veux l'apprivoiser, la mettre en cage et la nourrir de musc. Mais le musc et son parfum me renversèrent la cage, et mon rossignol s'enfuit. Reviens, mon petit oiseau, reviens à ta demeure accoutumée. » — « Et comment reviendrais-je à ma demeure accoutumée, enfant, toi qui manges de bon pain et moi de l'ivraie, toi qui dors sur la laine, et moi sur l'yeuse, moi le rossignol, le rossignolet? » (Corfou.)

#### CXVIII.

LA petite Hélène, je veux l'apprivoiser, la mettre en cage et la nourrir de musc; mais la cage vint à tomber et mon rossignol s'envola. Je traverse les montagnes en criant et les collines en questionnant: « Monts et vallées, campagnes où fleurissent les roses, n'avez-vous pas vu Hélène, que je nourrissais de musc? » — « Hier, avant-hier nous l'avons vue près d'une fraîche fontaine, elle prenait de l'eau pour se laver et s'essuyait avec son voile. » (Corfou.)

## 119.

«Τρεῖς ἀδερφάδες ήμαστε, κ' ή τρεῖς καψοκαρδιώσαις, τὴ μιὰ τὴ λένε μπαμπακιὰ, τὴν ἄλλη κρύα βρύσι, τὴν τρίτη, τὴν καλλήτερη, τὴ λένε κυπαρίσσι.»
«Νὰ φίλουνα τὴ μπαμπακιὰ, νὰ πιῶ νερὸ ἀπ' τὴ βρύσι, 5 νὰ γέρνα, νὰ κοιμώμουνα μ' αὐτὸ τὸ κυπαρίσσι!»



#### CXIX.

« Nous étions trois sœurs, et toutes trois incendiaires de cœurs; l'une s'appelait cotonnier, l'autre fraîche fontaine, et la troisième, la plus belle, s'appelait cyprès. » — « Que ne puis-je embrasser le cotonnier, boire de l'eau à la fontaine, et aller coucher avec le cyprès! » (Céphalonie.)



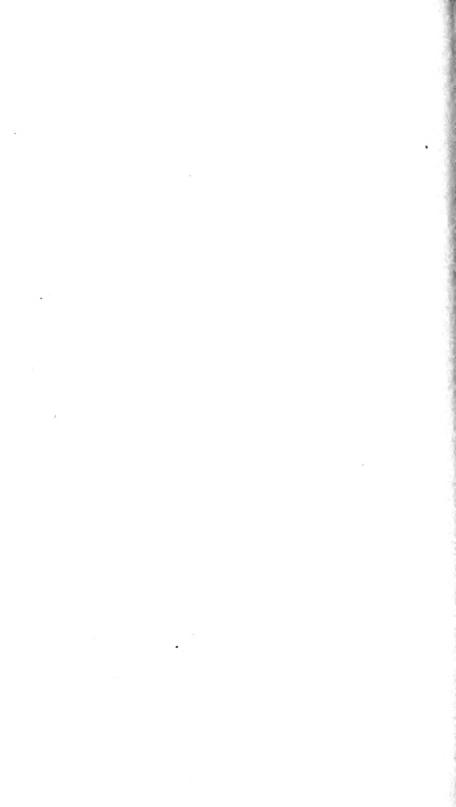

# SIXIÈME PARTIE

CHANSONS DIVERSES.



120.

## 'ΕΠΙΜΥΛΙΟΣ ΩΙΔΗ.



ΛΕΘΕ, μύλο μ΄, ἄλεθου· βγάλλε τ΄ άλευρί σου ψίλο, νὰ φặς κ΄ ἐσὺ νὰ φάου κ΄ ἐγώ, νὰ φᾶσι χωροφύλακοι,

5 κὴ ὁ νωματάρχης τὸ σκυλὶ, ποῦ κάθεται ςτὴν ἀγκωνή.

I 2 I.

## Ο ΒΟΣΚΟΣ ΨΥΧΟΡΡΑΓΩΝ.

Άπο τὰ ὅρη ἔρχομαι, δὲν μ' ἐρωτᾶς ἰντᾶδα;

"Ενας βοσκὸς ψυχομαχεῖ ςτὴν μέσην τῶν ἀρνιῶν τεν
τὸν κλαῖνε τὰ ἀρνάκια του, τὰ στειροπρόβατά του,
κ' ἔνας μαυρόμματος κριὸς ἔπιασε καὶ χορεύειν

5 «᾿Αφσ' τονε κὴ ἀς ψυχομαχῆ, κὴ ἀς τόνε φᾶν οἱ σκῦλοι,
γιατί ἔσφαξε τὴ μάννα με, κ' ἔψησε κ' ἔφαγέ την,
κ' ἐκεῖνα τ' ἀδελφάκια μου ἔψησε κ' ἔφαγέ τα,
καὶ σᾶς, τὰ κακορρίζικα, νὰ σᾶς σκοτώση θέλει.»
Κὴ ὁ νιὸς τὲ ἀποκρίθηκε 'π' ἐκεῖ ποῦ ψυχομάχειν

10 «Ἦλα, μαυρόμματε κριὲ, κὴ ὅτι νὰ ξαρρωστήσω,
ἐγὼ τὸ προβιδάκι σου θὲ νὰ ξαναστροφήσω.»



#### CXX.

## CHANT DE LA MEUNIÈRE.



OUDS, mon moulin, mouds; donne de fine farine; mange toi-même pour que je mange aussi, pour que mangent les gendarmes et leur chien de brigadier, qui se tient assis dans un coin.

(Magne.)

#### CXXI.

## LE PATRE MOURANT.

JE viens des montagnes, ne me demandes-tu pas ce que j'y ai vu? Un pâtre se meurt au milieu de ses agneaux; ses petits agneaux et ses brebis stériles le pleurent, et un bélier aux yeux noirs se met à danser. — « Laissez-le mourir, [dit-il], et que les chiens le dévorent, car il a égorgé ma mère, l'a fait rôtir et l'a mangée, et mes petits frères, il les a fait rôtir et les a mangés, et vous, infortunés, il veut aussi vous mettre à mort. » — Et, de l'endroit où il agonisait, le jeune homme lui répondit: « Allons, bélier aux yeux noirs, si je guéris, je te rendrai ta petite brebis.»

#### 122.

ΑρκώΣΤΗΣΑ, ξαβρώστησα κ' ἐπήγα νὰ παιθάνω. οέν εἶπ' ή ἄχνα σου ψυχή νἄρθης νά δῆς τι κάνω. κ' αν αρρωστήσω, μάτια μου, σέ περκαλώ, ίδε με, τὸν πρῶτό ο άγαπητικό μὴν άλησμόνησέ με. 5 Δεξιά μεριά ν ή κάμαρα, ζερδιά είναι το στρώμα, καί ού, άγαπημένη μου, φίλα με μές ττὸ στόμα. μή φοβηθής τη μάννα μου, μήτε την άδελ.ψή μου, κ΄ έσύ, άγαπημένη μου, στέκα ςτην κεφαλή μου. όταν πάη ή ψυχουλά μου, πιάσε, σαβάνωσέ με· 10 στρώσε ταβόλα κάρυνα καὶ νεκροστόλισέ με· βάλτε μου τ' άμπιτάκι μου μέ το μοδέρνο τάλιο, ποῦ μέ τὸ κατηράσθηνα, ςτὸν ἄὸη νὰ τὸ βάλω, βάλτε με πέτσα βελουδί κ' άπο μετάξι δ' δρο . . . . Εέπλεξε, κόρη, τὰ μαλλιά, μάτια μ', τὰ σγουριαστά συ: 15 [καί] κλάψε με σιγά σιγά να μή συναγελάσου. όταν ίδης και τον παπά ςτη σκάλα να προβάλη, τότες, αγαπημένη μου, σύρε φωνή μεγάλη. όταν ίοῆς τέσσαρους νεούς, τέσσαρους ανδρειωμένους, να πης: «Καὶ τὸ δορίτη μας γιατί μας τὸν ἐπαίρνουν;» 20 Βάλτε μου τὸ σπαθάκι μου, βάλτε με τὸ λουρί μου, · βάλτε με τὸ ραβδάκι με, όπε τα ή ζωή με.

## 123.

## 'H KAKH MÁNNA.

« Διώχνεις με, μάννα, διώχνεις με, καὶ νὰ μισέψω θέλω· νὰ κάμης χρόνους νὰ μ' ἰδῆς, μήνους νὰ μ' ἀπαντήσης, νἄρθ ἡ λαμπρὴ ἡ κυριακὴ κ' ἡ πρώτ' ἀρχὴ τοῦ χρόνου, νἄρθουνε τὰ καλήμερα, τ' ἄϊ Γεωργιοῦ ἡ σχόλη·

#### CXXII.

J'AI été malade, j'ai guéri et j'ai été près de mourir, et ton âme cruelle ne t'a pas dit de venir voir ce que je fais. Si je retombe malade, ô ma lumière, viens me voir, je t'en prie; moi ton premier amant, ne m'oublie pas. A droite est ma chambre, à gauche mon lit, et toi, ma bienaimée, embrasse-moi sur la bouche. N'aie pas peur de ma mère ni de ma sœur et tiens-toi près de mon chevet, ma chérie. Quand mon âme sera partie, prends-moi, enveloppemoi dans mon linceul. Dresse une table de noyer et faismoi ma toilette funèbre; mets-moi mon habit à la nouvelle mode, celui qu'on a tant maudit, afin que j'en sois revêtu dans le tombeau; mets-moi une pièce de velours et de soie brochée d'or, et dénatte tes cheveux, ô jeune fille, tes cheveux bouclés, ô ma lumière. Pleure-moi doucement, bien doucement, pour ne pas attirer les passants. Et, quand tu verras le prêtre s'avancer dans l'escalier, alors, ò ma bien-aimée, pousse un grand cri; et, lorsque tu auras aperçu quatre jeunes gens, quatre braves garçons, dis: « Pourquoi emportentils celui que je pleure? » - Mets-moi mon épée, mets-moi mon ceinturon; mets aussi près de moi mon bâton, qui était [le soutien de] ma vie. (Corse.)

### CXXIII.

## LA MAUVAISE MÈRE.

«Tu me chasses, ma mère, tu me chasses et je m'en irai, et tu seras des années sans me voir, des mois sans me rencontrer. Viendra le dimanche de Pâques, viendra le premier jour de l'an, viendront les belles journées et la fête

- 5 νὰ πάης καὶ ςτὴν ἐκκλιησιὰ νὰ σταυροπροσκυνήσης, νὰ ὅῆς τοὺς τόπους εἔκαιρους, καὶ τὸ στασεῖοι μὶ ἄοειο, νὰ ὅῆς καὶ τοὺς συντρόψους μου νὰ παίζουν νὰ γελοῦνε· τότες σὲ πάρ' ἡ πίκρα σου καὶ τὸ παράπονό σου, θελιὰ καοῦν τὰ μάτια σου τηράζοντα τὴ στράτα,
- ιο θελά ψηθοῦν τὰ χείλια σου ἡωτῶντας τοὺς διαβάταις.
   «Διαβάταις, ποῦ διαβαίνετε · στρατιώταις, ποῦ περνᾶτε,
   »' ίδετε ἔνα καλὸν νεὸν, ἕνα καλὸ στρατιώτη;»
   «Κ' ᾶν τὸν εἶδ' ἡ τὸν ἀπάντησα καὶ ποῦ νὰ τὸν γνωρίσω;
   δό μου σημάδια τὰ κορμιὰ, ἔτσι νὰ τὸν γνωρίσω.»
- 15 «Ψηλό. λιγνό 'χε τὸ κορμί, Ισιο σὰν κυπαρίσσι' ὅταν πεοπάτα χόρευε, 'ταν ἔστεκε τραγούδα, κ' ἐβάστα καὶ ςτὸν νῶμό του ἕνα χουσὸ ντουφέκι, κ' ἐβάστα καὶ ςτὴν μπάντα τη ἐν ὰργυρὸ σπαβάκι, εἶχε καὶ εἰς τὸ δάκτυλο παγέριο δακτυλιδι,
- 20 ξλαμπε καὶ τὸ δάκτυλο ώσὰν τὸ δακτυλίδι.» «Ἄντσι, βραδύ τ' ἀπάντησα ςτῆς Μπαρμπαριᾶς τὰς ἄμμους,

κ' ἄσπρα πουλιὰ τὸν τρώγανε, μαῦρα τὸν τριγυρίζαν· ἔνα πουλὶ, καλὸ πουλὶ, δὲν ἤθελε νὰ φάγη.» «Τρῶγε, πουλὶ, καλὸ πουλὶ, ἀνδρειωμένου πλάτη,

- 25 νὰ βγάλης πῆχυ τὸ ψτερὸ καὶ πιθαμὴ τὴν πέννα·
  νὰ γράψω τὴ μαννίτσα μου τριὰ χλιβερὰ γραμμάτσια,
  τὸ πρῶτο τῆς μαννίτσας μοῦ, τ' ἄλλο τῆς ἀδελ.ψῆς μυ,
  τὸ τρίτο, τὸ 'στερνότερο, τῆς ἀγαπητικῆς μου·
  νὰ κλαίη θέλ' ἡ μάννα μυ, νὰ χλίβετ' ἡ ἀδελ.ψή μου,
- 30 νὰ κλαίη, νὰ ναννουρεύηται ή ὰγαπητική μου.»

de saint Georges et tu iras à l'église adorer la croix; tu verras ma place vide et mon siége inoccupé, tu verras aussi mes compagnons jouer et rire, alors la tristesse et la douleur s'empareront de toi, tes yeux seront brûlants à force de regarder sur la route, et tes lèvres se dessécheront à questionner les passants: «Voyageurs qui passez, passants qui cheminez, n'avez-vous pas vu un beau jeune homme, un beau soldat?» -«Et si jamais je l'ai vu, si je l'ai rencontré, comment puis-je le savoir? Donne-moi des signes de son corps, peut-être le connaîtrai-je.» - «Il était grand, svelte, élancé comme un cyprès; quand il marchait, il dansait; lorsqu'il se tenait debout, il chantait; sur son épaule il portait un fusil d'or, et à sa ceinture une épée d'argent. Il avait au doigt une bague étincelante, et son doigt brillait comme l'anneau. » - «Il y a peu de temps, vers le soir, je le trouvai étendu sur les sables de Barbarie; de blancs oiseaux le dévoraient, des oiseaux noirs tournoyaient autour de lui, et un oiseau, un bon oiseau, ne voulait pas manger. »

«Mange, oiseau, bon oiseau, des épaules d'un brave, afin que ton aile croisse d'une coudée et tes plumes d'un empan. J'écrirai à ma mère trois lettres de deuil; la première sera pour ma mère, la seconde pour ma sœur, et la troisième, la dernière, pour mon amante. Ma mère pleurera, ma sœur sera attristée, et mon amante pleurera et dira de funèbres chansons.»

#### 124.

## ΜΥΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΝΤΑΒΟΥ.

Έκληνει τη συβουλή,
σύνταμμα καὶ κυβέρνησι,
ςτὸ κάμπο τοῦ Μαυροβουνιοῦ·
καὶ οἰ μισοὶ ἐϊδάησα,
ς ἔιδάησα τὸ Κούμαρο,
κ' οἰ ἄλλοι τοὺς Πελεκητούς.
Κὴ ὁ Ντάβος, ὁ μαυρόνταβος,
ὲϊδάηκε κ' ἐκλείσθηκε
ςτὸ Γιῶργο τὸ Ματζιόρωνε.

- Ένα τουφέκι ἔπεσε
   τὴ νύχτα, τὰ μεσάνυχτα
   λαβώθηκ' ὁ μαυρόνταβος,
   καὶ ὅλ' οἱ κομματάρχιδες
   ἐὸῥίξασι ἀναφορὰ
- 15 καὶ τὴν ἐπὰσι ςτὴν ἀρχη,
   ἄδεια νὰ τῶνε δοθῆ
   τὸ Ντάβο νὰ σηκώσουσι.
   Κὴ ἄδεια τούζ ἐδώκασι
   τὸ Ντάβο νὰ σηκώσουσι.
- 20 Κ' ενα μουλάρι εὐρέκασι,
   δύο χαλάρια ἄχιουρα,
   κὴ ὁ Ντάθος πανωσάμαρα.
   «Μέσα 'σαι, θεία Ντάβαινα;»

#### CXXIV.

### CHANSON DE DAVOS.

DANS la plaine de Mavrovouni, ils tinrent conseil pour créer une constitution et établir un gouvernement. Les membres allèrent, une moitié à Koumaro et le reste, à Pélékiti. Et Davos, le pauvre Davos, alla s'enfermer dans saint Georges le Majeur.

Un coup de fusil fut tiré pendant la nuit, à minuit; le pauvre Davos fut blessé et tous les commandants firent une pétition et la portèrent à l'autorité, afin d'obtenir la permission de poursuivre Davos. Et la permission de poursuivre Davos leur fut accordée. Et ils trouvèrent un mulet chargé de deux sacs et Davos pardessus.

«Es-tu ici, la mère Davos?»

«Μέσα εἶμαι, τὸ παιδάκι μι.»
25 «Τὸ Ντάβο τὸν ἐφέραμε
ὰπάνω ςτὸ μουλάρι του,
δύο χαλάρια ἄχιουρα,
κὴ ὁ Ντάβος πανωσάμαρα.»

125.

## ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ.

"Επλ καράβ' ἀνάτεψε λεβένταις φορτωμένο, 
ςτὴ πρύμ' ἔχει τοὺς ἄβρωστους, ςτὴ πλώρη λαβωμένους, 
καὶ ἀποκάτω ςτὰ πανιὰ τοὺς βαλασσοπνιμένους 
γυρεύει πόρτο γιὰ νὰ 'μπἢ, λιμάνι γιὰ ν' ἀράξη, 
5 τὸ παλαμάρι τόδεσε εἰς ἀγαθὸ λιμνιῶνα.

Έδοθ' ὁ λόγος ςτὰ χωριὰ καὶ διαλαλιὰ ςτὸ κόσμο 
«Χήραις, πωλοῦνται οἱ ἀνδρες σας · μαννάδες, τὰ παιδιά σας 
καὶ σεῖς, καϋμέναις ἀδελφαῖς, πωλοῦνται οἱ ἀδελφοί σας. » 
"Εδραμαν μάνναις μὲ φλωριὰ, καὶ ἀδελφαῖς μὲ δόσι, 
τὸ χήραις, ἡ μαυρόχηραις, μὲ τὰ κλειδιὰ ςτὸ χέρι, 
κὴ ὅσαις δὲν εῖχαν τίποτε, τὰ χέρια σταυρωμένα.

Κὴ ὁ Χάρος ἐμετάνοιωσε, τὰ παλαμάρια κόθει.
Περνοῦν ἡ μάνναις τὰ βουνὰ, κ' ἡ ὰδελφαῖς τὰ πλάγια, 
κ' ἡ χήραις, ἡ μαυρόχηραις, τὰ ἔρημα λαγκάδια.

«Je suis ici, mon enfant.»

«Nous t'amenons Davos monté sur son mulet; il y a deux sacs et Davos est assis dessus.» (Magne.)

#### CXXV.

## LE NAVIRE DE CHARON.

Un navire chargé de jeunes gens a mis à la voile; à la poupe sont les malades, à la proue les blessés, et sous la voilure, ceux qui se sont noyés dans la mer. Il cherche un port pour y entrer, un hâvre pour y jeter l'ancre; enfin dans un bon port il attacha son câble. Et le bruit se répandit dans les villages, et ceci fut annoncé par le monde: « Veuves, on vend vos maris; mères, on vend vos enfants; et vous, pauvres sœurs, on vend vos frères. » Les mères accoururent avec des florins, les sœurs avec des cadeaux; et les veuves, les veuves désolées, avec des clefs à la main; et celles qui n'avaient rien vinrent les mains jointes.

Mais soudain Charon se repentit et coupa les câbles. Et les mères repassent les montagnes; les sœurs, les versants des collines; et les veuves, les veuves désolées, les vallons solitaires. (Épire.)



## HISTOIRE DU SAGE VIEILLARD.

F<sub>M</sub> publié, dans le N° 19 de ma Collection Néo-hellénique, une version plus ancienne de ce poëme, extraite d'un manuscrit de notre Bibliothèque nationale. Quant à celle-ci, elle me semble, à en juger par la langue, avoir été rédigée au XVII<sup>e</sup> siècle. Elle m'a été communiquée par mon ami M. Politis, d'Athènes, qui y a joint la note suivante:

«Τὸ ἄσμα τοῦτο διατηρεῖται ἐν χειρογράφω ἐν τῷ διδλιοθήκη τῆς Ἑλληνικῆς σχολῆς Βυτινῆς, ὁπόθεν μοὶ ἐστάλη. ᾿Αν καὶ ἐν γένει ἐκ τοῦ ὕφους του φαίνεται Βυζαντινῆς ἐποχῆς, νομίζω ὅμως ὅτι εἰναι μεταγενεστέρα διάπλασις ἀρχαίου Βυζαντινᾶ ἄσματος, ὡς ἐκ πολλῶν τεκμηρίων δύναταί τις νὰ συμπεράνη. ΄Ο μῦθος, ὅν τὸ ἄσμα τοῦτο ἀφηγεῖται, εἶναι Τουρκικὸς, καὶ ἐμπεριέχεται ἔν τινι συλλογῷ ἀνατολικῶν μύθων ἐκδοθείση κατὰ τὸ 1861 ἐν ᾿Αθήναις, ὑπὸ τὴν ἐπιγραφήν. Μῦθοι, μυθιστορίαι καὶ διηγήματα ἡθικὰ καὶ ἀστεῖα ἐκτεθέντα πρὸς διασκέδασιν τῶν Ἑλλήνων παρὰ Δ. Κ. Χ. ᾿Ασλάνη, Βυζαντίου. Ἐκδίδεται τὸ δεύτερον ὑπὸ Ἐμμ. Γεωργίου, Σαμίου (in-16 120 pages). ΄Ο μῦθος εῦρηται ἐν σελίσι 66—69, ὑπὸ τὴν ἐπιγραφήν. ˙Ο σοφὸς περιηγητῆς καὶ ὁ νόθος Σουλτάνος.

Je dois ajouter qu'une troisième version de cette Histoire se trouve dans le Ms. de Vienne d'où sont tirées les chansons contenues dans la première partie du présent volume. Cette version comprend 940 vers de huit syllabes et sera prochainement publiée par mon ami M. W. Wagner, dans ses Carmina græca medii ævi.

#### 126.

## Ο ΣΟΦΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

ΈΝΑΣ γέρος, γεροντάκης,

ἤτονε σε μίαν χώραν,

με υίους, με θυγατέρας

και με τους γαμβρους τ' άντάμα.

5 Κ' ἤλθε δύστυχος ό χρόνος

κ' ἐκουρσεύθηκεν ή χώρα,

κ' ἤλθαν σε πολλὴν ἀνάγκην.

Κράζει τους ὅλους ἀντάμα,

και υίους, και θυγατέρας,

10 και γαμβρους, και τὰ ἐγγόνια,

κ' ἤρξατο νὰ λέγη λόγον·

«Τέκνα μου ἡγαπημένα,

15 όποῦ ἦλθεν εἰς τὴν χώραν
 ἐξ άμαρτιῶν, ὧν οἶδε
 Κύριος ὁ παντοκράτωρ.
 Μόνον δεῦτε, δέσετέ με
 ἐκ τὰς χεῖρας κ' ἐκ τοὺς πόδας,

καὶ γαμβροὶ καὶ σεῖς ἐγγόνια, μὴ λυπᾶσθε ςτὴν ἀνάγκην,

20 καὶ δεμένον ἐκ τραχήλου σύρτε καὶ πουλήσετέ με εἰς τὴν ξακουσμένην πόλιν, ςτὴν μεγάλην Βυζαντίδα, πὤκτισεν ὁ Κωνσταντῖνος,

#### CXXVI.

### HISTOIRE DU SAGE VIEILLARD.

IL y avait dans un pays un vieillard, un petit vieillard, avec ses fils, ses filles, et ses gendres. Il vint une mauvaise année, la contrée fut dévastée et ils se trouvèrent dans un extrême besoin.

Le vieillard appela tous ensemble ses fils, ses filles, ses gendres et leurs enfants, et il commença à leur tenir ce langage: « Mes enfants bien-aimés, mes gendres et vous leurs fils, ne vous désolez pas de cette disette qui est survenue dans le pays, à cause des péchés que connaît le Seigneur tout-puissant.

Mais venez, liez-moi les pieds et les mains, attachezmoi par le cou, emmenez-moi et vendez-moi dans la grande

25 ο θεόστεπτος ο μέγας, νά κυβερνηθήτε τοῦτον τον δυστυχισμένον χρόνον.» "Ακουσαν αὐτοὶ τὸν γέρο, κ' ξπιασαν καὶ ξοεσάν τον 30 έκ τᾶς χεῖρας κ' ἐκ τοὺς πόδας, καὶ δεμένον ἐκ τραχήλου τὸν ἐπηγαν ςτὸ παζάρι ώσαν σκλάθον, ώσαν δούλον, κή ἄρχισαν καὶ διαλαλούσαν 35 πῶς πουλοῦν εἰς τὸ παζάρι ένα γέρο, γεροντάκι. 'Ακουσαν οί μεγιστάνοι, οί μεγάλ' όφφικιάλοι πῶς πουλοῦν είς τὸ παζάρι 40 ενα γέρο, γεροντάκι. πᾶν και λέν τοῦ βασιλέως. « Βασιλέα, βασιλέα, γέρον ήφεραν ςτὸ φόρο, καὶ πουλούν τον ςτὸ παζάρι.» 45 Λέγει τους ο βασιλέας. «Σύρτε καὶ ρωτήξετέ του ξέρει τίποτες τεχνίτσα.» Πήγασιν οι μεγιστάνοι, οί μεγάλ' όφφικιάλοι, 50 να ρωτήσωσι τὸν γέρου, κ' ηθρηκάν τον πε καθέτον μ όλην του την φαμελίαν,

κ' είπάν τον κ' ήρώτησάν τον.

«Γέρο, γέρο, γεροντάκι,

et célèbre ville de Byzance, que bâtit Constantin le Grand, le couronné de Dieu, afin d'avoir de quoi passer cette malheureuse année. »

Ils entendirent le vieillard, le prirent, lui lièrent les pieds et les mains, et le conduisirent, attaché par le cou, au marché, comme un captif, comme un esclave. Et ils se mirent à proclamer partout que l'on vendait au marché un vieillard, un petit vieillard.

Les courtisans et les grands officiers apprirent que l'on vendait au marché un vieillard, un petit vieillard; ils allèrent chez le roi et lui dirent: « Prince, prince, on a amené sur la place un vieillard et on le vend au marché. » Le roi leur dit: « Allez lui demander s'il connaît quelque science d'agrément. »

Les courtisans et les grands officiers se rendirent près du vieillard pour le questionner; ils le trouvèrent assis avec toute sa famille, et ils l'interrogèrent et lui dirent: « Vieillard,

- ξεύρεις τίποτες τεχνίτσαν;»
   Λέγει τους ὁ γεροντάκης·
   « Ξεύρω τέχνην, ἄρχοντές μου,
   ὅτι εἶμαι λιθογνώστης,
   καὶ γνωρίζω τὰ λιθάρια,
- 60 τὰ πολύτιμα πετράδια, χάριν λόγου, σὰν διαμάντια, σὰν σμαράγδια, σὰν ζαφείρια, σὰν μπαλάσια, σὰν καὶ ἄλλα τέτοια ὡσὰν αὐτῆνα.
- 65 Ἐγνωρίζω καὶ τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀλόγων, ἀπὸ τί γενεὰν εἶναι, κ' ἀπὸ τί φυλὴν κρατειῶνται.» Βλέποντες οἱ μεγιστᾶνοι
- 70 καὶ ἀκούσαντες τοὺς λόγους ὁποῦ εἶπεν ὁ πρεσδύτης, ὁ σοφὸς ὁ γεροντάκης, πᾶν καὶ λὲν τῦ βασιλέως τὴν ἀπόκρισιν τῦ γέρου.
- 75 Λέγει τους ὁ βασιλέας·
  «Σύρτε κη ἀγοράσετέ τον.»
  Πήγασιν οἱ μεγιστᾶνοι
  νὰ ποιήσουν τὸ παζάρι
  μὲ τὸν γυιὸν τοῦ γεροντάκη,
- 80 τὸν τρανήτερον ἀπ' ὅλους·
  κ' εἶπεν ἕνας ἀπὸ τούτους·
  «ἶΩ καλέ μου μπαζαργιάνη,
  πόσα τὸν πουλεῖς τὸν γέρο;
  πόσα ῥγιάλια μᾶς τὸν δίδεις;»

vieillard, petit vieillard, connais-tu quelque science d'agrément? »

Le vieillard leur répondit: «Je connais une science, messeigneurs, car je suis connaisseur en pierreries, je connais les pierres précieuses, telles que, par exemple, les diamants, les émeraudes, les saphirs, les rubis balais, et autres du même genre. Je connais aussi la nature des hommes et des chevaux, je puis dire de quelle espèce et de quelle race ils sont.»

Les grands de la cour entendant les paroles que disait le vieillard, le sage vieillard, vont chez le roi et lui transmettent la réponse du vieux. Le roi leur dit: « Allez l'acheter. »

Les courtisans allèrent pour conclure le marché avec le fils aîné du vieillard, et l'un d'eux lui dit: «Mon bon marchand, combien vends-tu le vieux, moyennant combien de réaux nous le donnes-tu?» Le fils du vieux leur 85 Λέγει τους ὁ γυιὸς τοῦ γέρου·
 «Ἐξη χιλιάδες ῥγιάλια
 δόστε κὴ ἀγοράσετέ τον.»
 Λέγουσιν οἱ μεγιστᾶνοι·
 «Σὰν πολλὰ τὸν λὲς τὸν γέρο,

90 σὰν πολλὴν τιμὴν τὸν κάμνεις, μόν καταίδας του όλίγου νὰ τὸν πάρωμεν, καλέ μου.» Λέγει τους ὁ γεροντάκης· «Ἄρχοντες καὶ μεγιστᾶνοι,

95 καὶ μεγάλ' ὀφφικιάλοι,
ἔξη χιλιάδες ἐγιάλια
δόστε κη ἀγοράσετέ με,
ὡς καθώς αὐτὸς σᾶς λέγει·
οὔτε γὰρ αὐτὸς ἢξεύρει

100 τί πουλεῖ καὶ τί γυρεύει, μήτε σεῖς δἐν ἡμπορεῖτε νὰ γνωρίσητε τὸ κέρδος ποῦ σᾶς ἦλθεν εἰς τὸ χέρι.» Ταῦτα λέγοντας ὁ γέρος,

105 ἄκουσαν οἱ μεγιστᾶνοι, κ' ἔξη χιλιάδες ργιάλια ἔδωκαν καὶ τὸν ἐπῆραν, ὡς καθὼς τοὺς ἐζητοῦσεν ὁ γυιὸς τοῦ γεροντάκη.

110 Καὶ εὐθὺς ποῦ τὸν ἐπῆραν πῆγάν τον ςτὸν βασιλέα, διὰ νὰ τὸν προσκυνήση ὡς ἀφέντην ἐδικόν του καὶ ὡς ἐλευθερωτήν του. dit: «Donnez-moi six mille réaux et achetez-le.» Les courtisans lui disent: «Tu veux vendre le vieux bien cher, tu nous le fais un prix bien élevé; baisse-le un peu afin que nous le prenions, mon bon.»

Le vieillard leur dit: «Princes, seigneurs et grands officiers, donnez six mille réaux et achetez-moi, comme celui-ci vous le dit, car il ne sait ce qu'il vend et ce qu'il demande; et vous, vous ne pouvez savoir le gain qui vous vient entre les mains.»

Le vieillard ayant ainsi parlé, les grands l'entendirent, donnèrent six mille réaux et le prirent, comme le leur demandait le fils du vieillard. Et aussitôt qu'ils l'eurent pris, ils le conduisirent au roi pour que le vieillard lui fit sa soumission comme à son maître, au maître de sa liberté.

- 115 Είδέν τον ό βασιλέας
  καὶ ἐπρόσταξεν εὐθέως
  νὰ τῷ δώκουνε καμάρα,
  νὰ τὸν κάμουν καὶ ταίνι
  εν ἀψράτο παξιμάδι,
- 120 καὶ κρασάκι μίαν κοϋπαν,
  νὰ περνάη τὴν ζωήν του.
  Καὶ, ἀφ' οὖ τὸν 'λευθερῶσαν,
  δύο μῆνες ἀπεράσαν,
  φαρὶν ἤφεραν ςτὸ φόρος,
- 125 καὶ πουλοῦν το ςτὸ παζάρι.
  Ἡκουσαν οἱ μεγιστᾶνοι,
  οἱ μεγάλ' ὀφφικιάλοι,
  πᾶν καὶ λέν τῦ βασιλέως·
  «Βασιλέα, βασιλέα,
- 130 φαρίν ἤφεραν ςτὸ φόρος
   καὶ πουλοῦν το ςτὸ παζάρι.»
   Λέγει τους ὁ βασιλέας
   «Πάρετε τὸν γεροντάκη,
   νὰ τὸ ᾿δῆ, νὰ τὸ γνωρίση,
- 135 καὶ, ἀν ἦναι, καθὼς λέτε, ὤμορφο, καλὸ, καὶ ἄξιο, δόστε κὴ ἀγοράσετέ το.» Πήγασιν οἱ μεγιστᾶνοι κ' εἰπασιν τοῦ γεροντάκη·
- 140 «Γέρο, γέρο, γεροντάκι, φαρὶν ἤφεραν ςτὸ φόρος, καὶ πουλοῦν το ςτὸ παζάρι· κὴ ὥρισεν ὁ βασιλέας νὰ σὲ πάρωμεν ἀντάμα,

Le roi le vit et lui fit aussitôt donner une chambre et servir comme ration un biscuit frais et une coupe de vin, pour soutenir sa vie.

Et il y avait déjà deux mois qu'il était en captivité, lorsqu'on amena sur la place un cheval pour le vendre au marché.

Les courtisans et les grands officiers apprirent cela, ils allèrent trouver le roi et lui dirent: «Prince, prince, on a amené un cheval sur la place et on le vend au marché.» Le roi leur répondit: «Prenez le vieillard, afin qu'il voie le cheval et l'examine; et, s'il est, comme vous le dites, beau et bon, s'il a de la valeur, offrez-en un prix et achetez-le.» Les grands de la cour allèrent dire au vieillard: «Vieillard, vieillard, petit vieillard, on a amené un cheval sur la place et on le vend au marché, et le roi nous a

- 145 νὰ ὑπᾶμεν εἰς τὸ φόρος,
   νὰ τὸ ᾿δῆς, νὰ τὸ γνωρίσης.»
   Ἐσηκώθη ὁ γεροντάκης,
   καὶ ὑπῆγεν ςτὸ παζάρι,
   καὶ τὸν μπαζαργιάνη βρίσκουν,
- 150 κ' εἶπέν του ὁ γεροντάκης·
  «Μπαζαργιάνη, μπαζαργιάνη,

  ἔμαθα πῶς ἔχεις ἄτι

  καὶ πουλεῖς το ςτὸ παζάρι·

  καὶ ἀν ἔχης, ἔβγαλέ το,
- 155 νὰ τὸ ος, νὰ τὸ γνωρίσω ἀπὸ τί γενεὰν εἶναι, ἀπὸ τί φυλὴν κρατειέται.»

  Ακουσεν ὁ μπαζαργιάνης κ ἔδγαλεν ἔξω τὸ ἄτι.
- 160 Λέγει του ὁ γεροντάκης ·
   «Καβαλλίκευσε τὸ ἄτι,
   σύρ' το 'κεῖθες, φέρ' το 'δῶθες.»
   'Ως τὸ εἶδεν, ἀπεκρίθη ·
   «Χοντρομέρι, χοντροκόπρι,
- 165 ἀργοκίνητο ςτὴν στράτα.
  Τοῦτο, ἐγὼ καθὼς λογιάζω,
  πουλαράκι εἶχε μείνει
  ὀρφανὸν ἀπὸ μητέρα,
  δουδαλάρη τὸ ἐδῶκαν,
- 170 κ' ἔφαγε βουβάλας γάλα, καὶ βουβάλας τάξιν ἔχει.» Οὔτως ἔλεξεν ὁ γέρος, καὶ ἐξέτασαν τὸ πρᾶγμα, καὶ ἀλήθευσεν ὁ γέρος.

ordonné de te prendre avec nous et d'aller au marché pour que tu voies ce cheval et que tu l'examines.»

Le vieillard se leva et se rendit au marché. Ils y trouvèrent le marchand, et le vieillard lui dit: «J'ai appris que tu as un cheval et que tu le vends au marché. Si tu l'as, amène-le, afin que je le voie et que je me rende compte de quelle espèce et de quelle race il est.»

Le marchand entendit cela, et amena le cheval dehors.

Le vieillard lui dit: «Monte sur ce cheval; conduis-le par ici, fais-le aller par là.» Quand il l'eut vu, il dit: «Il a de grosses cuisses et de grosse fiente, il est lent à la course.

Ce cheval, à ce que je crois, a perdu sa mère lorsqu'il était encore petit poulain; on l'a donné à un bouvier qui lui a fait boire du lait de vache, et il a les mœurs de la vache.»

Ainsi parla le vieillard; l'on s'informa du fait, et il se trouva avoir dit la vérité. Et sa ration fut  175 Κη αὐγατΙσθη ὁ λουφές του ἄλλην μιὰ κοῦπα κρασάκι, κ' εν ἀφράτο παξιμάδι. Καὶ, περνῶντας δύο μῆνες, ἦλθεν ἕνας μπαζαργιάνης

180 ἐκ τοὺς μακρυνοὺς τοὺς τόπους, μέσα ἀπὸ ταῖς Ἰνδίαις, ταῖς μεγάλαις καὶ πλουσίαις· κ' ἔψερεν ἕνα πετράδι, πολυτίμητο λιθάρι·

185 καὶ τὸ εἶχε ψυλαγμένο, σὲ χρυσὸ κουτὶ βαλμένο. Κ' ἐτιμήθηκεν ὁ λίθος ἐβδομῆντα χιλιάδες ὁλοστρόγγυλα δουκάτα.

190 Ἡκουσαν οι μεγιστᾶνοι,
οι μεγάλ' ὀφφικιάλοι,
πῶς πουλεῖται ςτὸ παζάρι
πολυτίμητο πετράδι.
Πᾶν καὶ λὲν τῦ βασιλέως·

195 «Βασιλέα, βασιλέα, ἢλθεν ἕνας μπαζαργιάνης ἐκ τοὺς μακρυνοὺς τοὺς τόπους, μέσα ἀπὸ ταῖς Ἰνδίαις, ταῖς μεγάλαις καὶ πλουσίαις,

200 κ' ἔφερεν ἕνα πετράδι, πολυτίμητο λιθάρι, καὶ πουλεῖ το ςτὸ παζάρι.» Λέγει τους ὁ βασιλέας· «Πάρετε τὸν γεροντάκη, augmentée d'un autre biscuit frais et d'une autre coupe de vin.

Et deux mois s'étant écoulés, il vint un marchand des pays lointains, des Indes, ces grandes et riches contrées, et il apportait une pierre, une pierre précieuse, et pour la garder il l'avait mise dans un écrin d'or. Et cette pierre valait soixante-dix mille ducats tout ronds.

Les courtisans et les grands officiers apprirent qu'une pierre précieuse était en vente au marché. Ils allèrent dire au roi: «Il est venu un marchand des pays lointains, des Indes, ces grandes et riches contrées, et il a apporté une pierre, une pierre précieuse qu'il vend au marché. Le roi 205 να το 'δη, να το γνωρίση, και, αν ήναι καθώς λέτε, δόστε κη αγοράσετέ το.» Πήγασιν οι μεγιστανοι, και τον γεροντάκη πηραν, 210 και έπηγαν ςτο παζάρι,

κ' ηύρηκαν τὸν μπαζαργιάνη, καὶ χαιρετισμόν τοῦ δίδουν· κ' εἶπέν τον ὁ γεροντάκης· «Φέρε μου, καλέ, τὸν λίθον,

215 να τον δῶ, να τον γνωρίσω.»
Καὶ εὐθὺς ὡσὰν τον εἶδεν,
ἐν τῷ ἄμα ἀπεκρίθη·
«Φέρετέ μου βάτου φύλλα,
κὴ ἀπὸ σπάρτον μίαν ῥίζαν,

220 νὰ καπνίσωμεν τὸν λίθον, νὰ ψοφίση τὸ σκουλῆκι, ποῦ τῦ δίδει τόσην λάμψιν.» "Ηφεράν του βάτου φύλλα, κὴ ὰπὸ σπάρτον μίαν ῥίζαν,

225 καὶ ἐπρόσταξεν ὁ γέρος, καὶ ἐκάπνισε τὸν λίθον, κ' ἐν τῷ ἄμα ἐσκοτίσθη, καὶ ἀλήθευσεν ὁ γέρων, κὰ αὐγατίσθη ὁ λουφές τε, 230 ἄλλη μιὰ κοῦπα κρασάκι,

κ' εν ἀφράτο παξιμάδι. Πέρασαν πάλι δυό μῆνες, προξενοῦν τὸν δασιλέα μ' ενα ὤμορφο κοράσι, leur dit: « Prenez le vieillard afin qu'il la voie et l'examine, et, si c'est comme vous dites, offrez-en un prix et achetez-la. »

Les courtisans allèrent prendre le vieillard et ils se rendirent au marché; ils y trouvèrent le marchand et le saluèrent. Et le vieillard lui dit: «Apporte-moi la pierre, mon bon, afin que je la voie et l'examine.» Et il ne l'eut pas sitôt vue qu'il s'écria: «Apportez-moi des feuilles de ronce et une racine de genêt, pour enfumer la pierre et faire crever le ver qui lui donne tant d'éclat.»

On apporta des feuilles de ronce et une racine de genêt, et le vieillard ordonna d'enfumer la pierre et aussitôt elle s'obscurcit; et il se trouva qu'il avait dit la vérité. Et sa ration fut augmentée d'un autre verre de vin et d'un autre biscuit frais.

Deux mois s'écoulèrent de nouveau. On proposa au roi une belle jeune fille en mariage, et le roi appela le bon

- 235 καὶ ὁ βασιλέας κράζει
  τὸν καλὸν τὸν γεροντάκη,
  καὶ συμά του τὸν καθίζει,
  καὶ γλυκὰ γλυκὰ τὸν λέγει·
  «Γέρο, γέρο, γεροντάκι,
- 240 ὔπαγε νὰ δῆς ἐκείνη τὴν εὐγενικὴ τὴν κόρη, ποῦ μὲ προξενοῦν νὰ πάρω· νὰ τὴν δῆς, νὰ τὴν γνωρίσης ἀπὸ τὶ γενεὰν εἶναι,
- 250 καὶ γλυκὰ τὴν χαιρετάει·
  «Καλημέρα σου, κυρά μου.»
  «Καλῶς ἦλθες, γέροντά μου.»
  Λέγει της πάλιν ὁ γέρων·
  «Ποὖναι ἡ καλή σου κόρη,
- 255 νὰ τὴν δῶ, νὰ τὴν γνωρίσω, ἀπὸ τί γενεὰν εἶναι, κὴ ἀπο τί φυλὴ κρατειέται;» Βγῆκεν ἡ καλὴ ἡ κόρη, ἕμπροσθεν ςτὸ γεροντάκι,
- 260 κ' εἶδέν την ὁ γεροντάκης,
   κ' ἐν τῷ ἄμα τήνε λέγει·
   « Σύρε 'κεῖθε, ἔλα 'δῶθες. »
   Βλέποντας ὁ γεροντάκης
   τὴν περπατησιὰ τῆς κόρης,

vieillard, le fit asseoir près de lui, et tout doucement lui dit: «Vieillard, vieillard, petit vieillard, va voir cette noble jeune fille qu'on me propose d'épouser. Vois-la, et examine de quelle race elle sort, et quelle est son origine.»

Le vieillard se leva et alla au palais de la noble jeune fille; il y trouva sa mère et il la salua doucement: «Bon-jour, princesse.» «Sois le bien venu, vieillard.»

Le vieillard lui dit encore: «Où est ta jolie fille, afin que je la voie, et que j'examine de quelle race elle sort et quelle est son origine.»

La jolie fille se présenta devant le vieillard; le vieillard la vit et sur le champ il lui dit: «Viens par ici, tournetoi par là.» Le vieillard voyant la démarche de la jeune

- 265 ἀπεκρίθηκε καὶ εἶπε·
  «Καὶ πουτάνας θυγατέρα,
  καὶ πολιτικῆς ἐγγόνη,
  καὶ σὺ ὡς τὸ ὕστερόν σου
  μπάσταρδον θέλεις νὰ κάμης
- 270 είς 'ντροπὴν τῆς βασιλείας.»
  Οὔτως ἔλεξεν ὁ γέρων,
  καὶ ἐγύρισεν ὸπίσω,
  κ' ἢλθεν είς τὸν βασιλέα.
  Λέγει τον ὁ βασιλέας
- 275 « Γέρο, γέρο, γεροντάκι, πῶς σ' ἐφάνηκεν ἐκείνη ἡ εὐγενικὴ ἡ κόρη ποῦ μὲ προξενοῦν νὰ πάρω;» Λέγει τον ὁ γεροντάκης.
- 280 «Καὶ πουτάνας θυγατέρα, καὶ πολιτικῆς ἐγγόνη, κὴ αὐτὴ ὡς τὸ ὕστερόν της μπάσταρδον θέλει νὰ κάμη εἰς 'ντροπὴν τῆς βασιλείας.»
- 285 Βλέποντας ὁ βασιλέας τὴν μεγάλην τὴν σοφίαν ὁποῦ εἶχεν ὁ πρεσβύτης, ὁ σοφὸς ὁ γεροντάκης, καὶ θαυμάζοντας μεγάλως,
- 290 εἶπέν τον κ' ἐρώτηξέ τον·
  «Γέρο, γέρο, γεροντάκι,
  θέλω νὰ μὲ 'πῆς κ' ἐμένα
  ὰπὸ τί γενεὰν εἶμαι,
  κὴ ἀπὸ τἱ ψυλὴν κρατειῶμαι.»

fille répondit et dit: «Fille de catin, petite-fille de prostituée, jusqu'à ton dernier enfant tu feras des bâtards, au déshonneur de la royauté.»

Ainsi parla le vieillard et il revint trouver le roi. Le roi lui dit: « Vieillard, vieillard, pauvre vieillard, comment as-tu trouvé cette noble jeune fille qu'on me propose d'épouser? »

Le vieillard lui dit: «C'est la fille d'une catin, la petitefille d'une prostituée, et, jusqu'à son dernier enfant, elle fera des bâtards au déshonneur de la royauté.»

Le roi, voyant la grande sagesse que possédait le vieillard, fut extrêmement surpris; il l'interrogea et lui dit: « Vieillard, vieillard, petit vieillard, je veux que tu me dises aussi à moi de quelle race je suis, de quelle famille

- 295 Λέγει τον ὁ γεροντάκης·
  «"Ομοσέ με, βασιλέα,
  βάνατον νὰ μὴ μὲ δώσης,
  'ς φυλακὴν νὰ μὴ μὲ βάλης,
  καὶ νὰ μὴ μὲ βασανίσης,
- 300 καὶ νὰ σοῦ τὸ 'μολογήσω ἀπὸ τί γενεὰν εἶσαι, κὴ ἀπὸ τί φυλὴν κρατειέσαι.» Καὶ εὐθὺς ὁ βασιλέας ὅρκον ἕκαμε μεγάλον
- 305 και φρικτου ςτο γερουτάκι·
  «Μὰ τὸν ἤλιο, τὸ φεγγάρι,
  μὰ τὴν βασιλείαν πὧχω
  εἰς τὴν κεφαλήν μ' ἀπάνω,
  θάνατον νὰ μὴ σε δώσω,
- 310 'ς φυλακήν νά μή σε βάλω,
  καὶ νὰ μή σε βασανίσω·
  μόνον νὰ μοῦ φανερώσης
  ἀπὸ τί γενεὰν εἶμαι,
  κὴ ἀπὸ τί φυλήν κρατειῶμαι.»
- 315 Τότε θαρρευθείς ὁ γέρων
  λέγει εἰς τὸν βασιλέα·
  «Καὶ φουρνάρη γυιὸς ὑπάρχεις,
  καὶ φουρνάρη τάξιν ἔχεις·
  καὶ τὴν βασιλείαν πὧχεις
- 320 παρά φύσιν την ἐπῆρες,
  κ' εἶσαι φυσικὸς χωργιάτης.»
  "Ακουσεν ὁ δασιλέας,
  καὶ ἐπρόσταξεν εὐθέως
  γιὰ νὰ κράξωσι την μάννα,

je sors. » Le vieillard lui dit: «Jure-moi, prince, de ne pas me donner la mort, de ne pas me jeter en prison, de ne pas me mettre à la torture, et je te révélerai de quelle race tu es et de quelle famille tu sors. »

Et aussitôt le roi fit au vieillard un grand et terrible serment: «Par le soleil, par la lune, par la couronne royale que je porte sur ma tête, je jure de ne pas te donner la mort, de ne pas te jeter en prison, de ne pas te mettre à la torture; mais fais-moi savoir de quelle race je sors et quelle est ma famille.»

Alors le vieillard, enhardi, dit au roi: «Tu es fils d'un boulanger et tu te conduis comme un boulanger; et la royauté que tu possèdes, tu l'as prise contre ton origine naturelle, tu es paysan de naissance.» Le roi entendant cela fit

325 τὴν βασιλική σουλτάνα,
καὶ, ὡς ἦλθε, τήνε λέγει·
«ˇΕλα ᾽οῶ, κυρά μου μάννα,
καὶ βασιλική σουλτάνα,
θέλω νὰ μοῦ φανερώσης

330 τίνος γυιὸς ἐγὼ ὑπάρχω,
διατί ὁ γέρος λέγει
πῶς φουρνάρη γυιὸς ὑπάρχω,
καὶ φουρνάρη τάξιν ἔχω,
καὶ τὴν βασιλείαν πἄχω

335 παρὰ φύσιν τὴν ἐπῆρα,
κ' εἴμαι φυσικὸς χωργιάτης.»
Τότε γονατίζ ἡ μάννα,
ἡ βασιλικὴ σουλτάνα,
ἔμπροστα ςτὸν βασιλέα,

340 μὲ ταπείνωσιν καὶ λέγει·
«᾿Αληθὲς εἶπεν ὁ γέρων·
ὁ πατήρ σου γὰρ ὑπῆρχεν ἄτεκνος, καὶ κληρονόμον
δἐν ἡμπόρεσε ν' ἀφήση

345 εἰς τὴν Θασιλείαν ποῦχε,
κ' ἐλυπούμην διὰ τοῦτο·
ὡς οὖν εἶδα τὸν φουρνάρη
ἀνδρειωμένον παλληκάρι,
ἐκοιμήθηκα μαζί του,

350 και έγέννησα έσένα,
ποὖσαι τώρα βασιλέας.»
'Ως οὖν ἕμαθε βεβαίως
και καλῶς ὁ βασιλέας
πῶς ἀλήθευσεν ὁ γέρων

aussitôt appeler sa mère, la sultane royale, et, quand elle fut venue, il lui dit: «Approche ici, princesse ma mère, royale sultane, je veux que tu me révèles de qui je suis fils, car le vieillard affirme que je suis fils d'un boulanger, que je me conduis comme un boulanger, que j'ai pris contre nature la royauté que je possède et que je suis un vrai paysan.»

Alors la mère du roi, la royale sultane, se mit à genoux humblement et dit au monarque: «Le vieillard a dit vrai. Ton père n'avait pas d'enfants et ne pouvait laisser un héritier du royaume qu'il possédait, et cela me rendait triste. Ayant donc vu que le boulanger était un brave garçon, je couchai avec lui, et je te donnai naissance, à toi qui es roi aujourd'hui. »

Quand le roi eut bien et sûrement appris que le vieillard

355 εἰς τὰ πάντα καὶ εἰς τοῦτο, ἄμετρα τὸ ἐθαυμάχθη, κ' εἶπε πρὸς τὸ γεροντάκι· « Γέρο, γέρο, γεροντάκι, θέλω νὰ μὲ φανερώσης

360 πόθεν ἐκατάλαβές με πῶς φουρνάρη γυιὸς ὑπάρχω.» Λέγει τον ὁ γεροντάκης «Πῶς νὰ μὴ σὲ καταλάβω πῶς φουρνάρη γυιὸς ὑπάρχεις,

365 ποῦ ἀντὶς νὰ μοῦ χαρίσης δῶρα, καὶ χωριὰ καὶ ἄλλα πράγματα τετιμημένα, νὰ τιμήσης καὶ ἐμένα, νὰ μὲ δώσης ἀρχοντίαν,

375 οὺ μὲ ἔκαμες ταίνι
εν ἀφράτο παξιμάδι,
καὶ κρασάκι μίαν κοῦπαν·
καὶ ἀνταμοιδὴν τοιαύτην
χωριανὴν κὴ ἀχρειεστάτην

380 ἔκαμες εἰς τὴν σοφίαν, ώσὰν ἕνας ψωμοπούλης.» Ταῦτα λέγων ὁ πρεσδύτης, ὁ σοφὸς ὁ γεροντάκης, ἀπεκρίθ ὁ βασιλέας. avait dit la vérité en cela et en toutes choses, il l'admira énormément et lui dit: «Vieillard, vieillard, petit vieillard, je veux que tu me révèles à quoi tu as compris que j'étais fils d'un boulanger. » Le vieillard lui dit: «Comment n'aurais-je pas compris que tu es fils d'un boulanger, puisque, au lieu de me donner des présents, des villages et autres choses précieuses, au lieu de me combler d'honneurs, de me conférer un titre de noblesse, comme il convient aux princes et aux grands rois, en récompense de mes nombreuses complaisances et des grandes bontés que j'ai eues pour toi, tu m'as donné pour ration un biscuit frais et un verre de vin; et tu as accordé à la sagesse une récompense vile et grossière, telle qu'il sied à un boulanger. » Le vieillard, le sage vieillard, ayant dit cela, le roi lui répondit: «Tu as dit vrai, vieillard; par-

- 385 «᾿Αληθὲς εἶπας, ὧ γέρον,
  καὶ λοιπὸν συγχώρησόν μοι·
  καὶ ἴδοὐ ποῦ σὲ χαρίζω
  ἔξη χιλιάδαις ῥγιάλια
  πὧδωκα κῃ ἀγόρασά σε·
- 390 κη άλλα έκατον έξηντα, δια το φαρίν που μούπες για να μη το άγοράσω· και άκόμη σὲ χαρίζω έδδομηντα χιλιάδαις
- 395 όλοστρόγγυλα δουκάτα διά κεῖνο τὸ πετράδι, τὸ πολύτιμον λιθάρι, ποὔφερεν ὁ μπαζαργιάνης, κ' εἶπές μου, καὶ δὲν τὸ πῆρα.»
- 400 Οὔτως ἔλεξεν ὁ ἄναξ, καὶ ἐπρόσταξεν εὐθέως σαμουρόγουναν νὰ φέρουν, νὰ φορέσουν τὸν πρεσδύτην, τὸν σοφὸν τὸν γεροντάκη.
- 405 κ' ἐν τῷ ἄμα τὴν ἐφέραν, καὶ ἐφόρεσαν τὸν γέρον, καὶ τὸν ἔστειλαν ὀπίσω εἰς τὸν τόπον τε, μὲ δόξαν καὶ τιμὴν μεγαλωτάτην.

donne moi donc. Voilà six mille réaux, le prix que tu m'as coûté, dont je te gratifie, en voilà cent soixante autres pour le cheval que tu m'as dit de ne point acheter. Je te donne encore soixante-dix mille ducats tout ronds pour la pierre, la pierre précieuse qu'avait apportée le marchand et que tu me dis de ne pas prendre.

Aussi parla le prince, et il donna l'ordre d'apporter une pelisse de zibeline et d'en revêtir le vieillard, le sage vieillard. Et aussitôt on l'apporta et on en revêtit le vieillard, et on le renvoya dans son pays avec gloire et grands honneurs.

### 127.

«ἩΛΙΕ μου, καὶ κὺρ ἢλιε μου, κοσμοτριγυριστή μου, αὐτοῦ 'ψηλὰ ποῦ περπατεῖς καὶ χαμηλὰ 'γναντεύεις, μὴν εἶδες, μὴν ἀπάντησες μικρῶν παιδιῶν πατέρα;» «Δἐν εἶδα, δἐν ἀπάντησες μικρῶν παιδιῶν πατέρα.» 5 «Μὴν εἶδες, μην ἀπάντησες τῶν γυναικῶν τοὺς ἄνδρας;» «Μικρορφανοῦλι ἀπάντησα κάτω ςτὸ σταυροδρόμι, μά 'ταν τὰ μάτια του γλαρὰ, τὰ χείλια του καμμένα.» «Ποῦ ἤσουν, ὀρφανὸ παιδὶ, κὴ ἀπ' τὸ θεὸ 'ργισμένο;» «Πῆγα ςτὴ θειά μου γιὰ ψωμὶ, ςτοῦ μπάρμπα με ν'ἀλλάξω, το καὶ μ' εἶδ' ἡ θειά μου κ' ἔκλεισε, κ' ὁ μπάρμπας με καὶ φεύγει,

καὶ μ' εἶδαν τὰ ξαδέρφια μου καὶ μὲ λιθοβολοῦνε.» «Φεῦγ' ἀπ' ἐμπρός μου, στρίγγλικο, κη ἀπ' τὸ θεὸ ὧργισμένο,

τί πέφτουνε τὰ δάκρυα σου καὶ σθένουν τὴν φωτιά μου.»

### 128.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΑ νὰ κάτσωμεν έμεῖς οἰ λυπημένοι,

νὰ μαζωχθοῦν τὰ δάκρυα μας νὰ γἰνουνε ποτάμι,

νὰ κάμουνε νεροσουρμή νὰ πᾶν ςτὸν κάτου κόσμο,

γιὰ νὰ νιφθοῦν οἱ ἄνιφθοι, νὰ πιοῦν κ' οἱ διψασμένοι,

5 νὰ πλύνουν κ' ἡ βεργόλιγναις τὰ σκουφομάνδηλά των,

νὰ ῥίξουν κ' οἱ γραμματικοὶ νερὸ ςτὰ καλαμάρια.

#### CXXVII.

« SOLEIL, maître soleil, toi qui fais le tour du monde, toi qui marches là-haut et qui regardes sur la terre, n'as-tu pas vu, n'as-tu pas rencontré le père des petits enfants?» — «Je n'ai pas vu, je n'ai point rencontré le père des petits enfants. Là-bas dans le carrefour j'ai rencontré un petit orphelin, mais ses yeux étaient ternes et ses lèvres desséchées.» — « Où étais-tu, enfant orphelin, enfant maudit de Dieu? » — «Je suis allé chez ma tante pour avoir du pain, chez mon oncle pour changer de vêtements, mais ma tante m'a vu et a fermé sa porte, et mon oncle s'est enfui; mes cousins m'ont vu et m'ont lancé des pierres. » — « Fuis loin de moi, petit revenant, enfant maudit de Dieu, car tes larmes qui tombent éteignent mon feu. »

#### CXXVIII.

ASSEYONS-NOUS à l'écart, nous qui sommes affligés, afin que nos larmes se réunissent et deviennent un fleuve, afin qu'elles forment un cours d'eau et aillent dans l'autre monde, pour que ceux qui ne se sont pas lavés se baignent, pour que ceux qui sont altérés boivent, que les sveltes jeunes filles lavent les mouchoirs dont elles se coiffent, et que les savants mettent de l'eau dans leurs encriers.

## 129.

# ο ΝΑΥΤΗΣ.

ΜΑΝΝΑΔΕΣ πέχετε παιδιά, γυναϊκες πέχετ' άνδρες, άφουκρασθήτε να σάς πω τε γέμιτζη τα βάρη. "Ενα καράδι ὰρμένιζε ςτὸν κόρφο τῆς Άττάλειας, βαρειά φουρτούνα τὸ βαρεί, μαϊστροτραμουντάνα, 5 μά 'χει 'Ο βρηὸ πραγματευτή, Τοῦρκο καραβοκύρι, είχε και τριά 'Ρωμηόπουλα πε τυς καιρούς εδλέπαν. Τὸ πρῶτο Ελέπει ἀποςπεροῦ, τ' ἄλλο τὸ μεςονύκτι, τὸ τρίτο, τὸ μικρότερο, ἀπ' τὴν αὐγὴ καὶ 'πίσω. Κ' εβγηκε το ναυτόπελο την χάρταν να κυττάξη, 10 παίζογελώντας έβγαινε, κλαίοντας καταιβαίνει. «Τί έχεις, βρέ ναυτόπελο, καὶ κλαίεις καὶ λυπεισαί;» «Τά είδα, καπετάνιο με, θεὸς νὰ μὴν τὰ φέρη! τὴν θάλασσαν θωρῶ Θουνά, τὸν κόρφον καὶ μαυρίζει. ταχθήτε, Τοῦρκοι, ςτὰ τσαμιά ' Ρωμηοί, ςτὰ μοναστήρια· 15 τάξε καὶ σὺ, Τσηφοὺτ 'Ο βρηέ, Χριστὸν νὰ προσκυνήσης.» Καὶ στέκετ' ἀνατολικά καὶ κάνει τὸν σταυρόν τε· « Χριστέ, αν ήσαι αληθινός, κάμε έλεημοσύνην. νὰ φέρ' ὀκάδες τὸ κερί, καντάρια τὸ λιβάνι, με τὰ δουδαλοτούλουμα νὰ κουδαλῶ τὸ λᾶδι.» 20 Γίνετ' ή θάλασσα γυαλί, κὴ ὁ κόρφος μαϊνάρει. σαράντα μίλια έτρεξαν, σαράντα μίλια πηγαν, κ' ἐπάνω ςτὰ σαράντα δυὸ καὶ ςτὰ σαράντα πέντε, ό σκυλοβρηὸς μετάνοιωσε, ςτὴν πίστιν τε γιαγέρνει. «Ίησοῦ Χριστέ, ςτὴν δόξαν σε, κ' ἐγώ ςτὴν ἐδικήν με.» 25 Κή όταν τὸν λόγον έλεγε, δέν τόχε τελειωμένον,

#### CXXIX.

## LE MATELOT.

MÈRES qui avez des enfants, femmes qui avez des maris, écoutez que je vous dise les souffrances du matelot. Un navire faisait voile dans le golfe d'Attalia. Une violente tempête, un terrible vent du nord, l'assaillit. Il y avait à bord un marchand Juif, un capitaine Turc, il y avait aussi trois petits Grecs qui observaient le temps. L'un l'observe à partir du soir, l'autre à minuit, et le troisième, le plus petit, depuis l'aurore et après. Et le mousse sortit pour regarder la carte; en riant il était sorti et baigné de pleurs il redescend. - «Qu'as-tu, petit mousse, à t'attrister et à pleurer?» - «Ce que j'ai vu, mon capitaine, que Dieu le détourne de nous; je vois la mer s'élever comme des montagnes, je vois le golfe qui s'assombrit. Turcs, faites des vœux dans les mosquées; et vous, Grecs, dans les monastères; et toi, vilain Juif, fais vœu d'adorer le Christ. » Et le Juif se tient tourné vers l'orient et fait le signe de la croix. « Christ, dit-il, si tu es le vrai Dieu, fais-moi miséricorde, je te ferai présent d'oques de cire, de quintaux d'encens, et je t'apporterai des peaux de bœuf pleines d'huile. » mer devient comme un miroir, et le golfe s'apaise. coururent quarante milles, quarante milles ils naviguèrent, et au quarante-deuxième, et au quarante-cinquième, le chien de Juif se repentit, et retourna à sa croyance. «Christ, dit-il, Christ Jésus, garde ta croyance, et moi la mienne.» Et il parlait encore, il n'avait pas fini de parler

γεμίζει ἡ θάλασσα πανιὰ, τὸ περιγιάλι ναύταις,
καὶ τὸ μικρὸ ναυτόπουλο ἤξερε καὶ κολύμπα·
ςτὰ δεκαφτὰ ΄μερόνυχτα βγαίνει ε΄ ἐρημονῆσι·
μαῦρα πουλιὰ τὸν τριγυρνοῦν, κὴ ἄσπρα τὸν τριγυρίζεν,
τάλλα πουλιὰ τῶ λέγανε, τἄλλα πουλιὰ τῶ λέγουν·
«Φάγε καὶ σὺ, ἄσπρο πουλὶ, ἀπ' ἀνδρειωμένου πλάταις,
καὶ γράφε ςταῖς φτερούγαις σε δυὰ λόγια λυπημένα,
τό 'να νὰ πῆς ςτὴ μάννα τε, τἄλλο ςτὴν ἀδελφήν τε,
35 νὰ πιάε' ἡ μάννα τὰ βουνὰ, κ' ἡ ἀδελφὴ τὰ δάση.»
Κ' ἔπιαε' ἡ μάννα τὸ γιαλὸ καὶ ἀδελφὴ τὰ ἄμμο,
κ' εὐρίσκει ἡ μάννα τὸ κορμὶ κ' ἡ ἀδελφὴ τὰ χέρια.
«Γυιέ με, καὶ ποὖν' τὰ μάτια σε, καὶ πἕν' ἡ
κεφαλή σε,

καὶ τ' ἀποδέλοιπο κορμὶ πῦ βρίσκεται ριμμένο;»
40 Ἡταν ςτὸν πάτο τῦ γιαλῦ, τὸ τρῶν τὰ μαῦρα ψάρια.

## 130.

# ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΝΈΑΣ ΚΟΡΗΣ.

Μιλ τρυγονίτσα 'νάστησα, μὲ χάδι' ἀναστημένη, κ' ὁπότε τὴν ἀνάστησα, τὴν εἶχ' ἡμερωμένη, εἰς τὸ κλουδὶ τὴν ἔδαλα, τὴν κράτουνα κλεισμένη. Κ' ἀναδαλίσθη τὸ κλουδὶ, κ' ἔφυγ' ἡ τρυγονίτσα: 5 ἐτάϊζά την ζάχαρι κ' ἐπότιζά την μόσχο, κ' ἔπιε τὸ μόσχο τὸ καλὸ, κ' ἄλλα πολλὰ γλυκάδια, κ' ἡ τρυγονίτσα μ' ἔφυγε · σύρομαι νὰ τὴν πιάσω, κ' ἡ τρυγονίτσα μ' ἔφυγε, σὰν ἄγριο γεράκι. «ἔΕλα, τρυγόνα, ςτὸ κλουδὶ, σὰν ποὔσουν μαθημένη,

que la mer est remplie de voiles, le rivage couvert de matelots, et que le petit mousse plonge au fond des flots. Au bout de dix-sept jours et de dix-sept nuits il est jeté dans une île déserte. Des oiseaux noirs l'entourent, des oiseaux blancs tournoient autour de lui; mais un oiseau, un oiseau blanc, ne voulait pas manger. Les autres oiseaux lui disaient, les autres oiseaux lui disaient; « Mange, oiseau blanc, des épaules d'un brave, et écris sur tes ailes deux paroles de tristesse, l'une pour sa mère, l'autre pour sa sœur, afin que sa mère traverse les montagnes, et sa sœur les forêts. » Et sa mère alla sur le rivage et sa sœur sur la plage sablonneuse; et la mère trouve le tronc et la sœur les mains. — «Mon fils, où sont tes yeux et où est ta tête, et le reste de ton corps où se trouve-t-il jeté? »

Il était, au fond de la mer, la pâture des noirs poissons.

### CXXX.

# MIRIOLOGUE D'UNE JEUNE FILLE.

J'AI élevé une petite tourterelle, je l'ai élevée avec des caresses, et, quand elle a été élevée et apprivoisée, je l'ai mise en cage et tenue enfermée; et la cage a été renversée et la petite tourterelle s'est enfuie. Je la nourrissais avec du sucre et l'abreuvais avec de l'essence de musc, et elle buvait l'excellent musc et beaucoup d'autres friandises. Et la tourterelle s'est enfuie; je suis allé pour la prendre, et la tourterelle s'est envolée comme un sauvage épervier. « Reviens dans ta cage, tourterelle, reviens-y comme à ton

το γιατί ἐγὼ θὰ λυπηθῶ, πίσω τί ἔχω νὰ κάμω;»
«Μοῦ ῥάψατε τὰ μάτια με μ' ἐννεὰ κλονιὰ μετάξι, μ' ἐψήσατε τὰ χείλια με μ' ἐννεὰ γυαλιὰ ψαρμάκι
θελὰ γυρίσω νὰ τὸ πῶ ἀλλεῶς τὸ μοιρολόγι, ὁποῦ 'χει δρόμ' ὰς περπατῆ, κ' ὁποῦ 'χει δρόμ' ὰς τρέχη,
ις ὁποῦ 'χει νεοὺς γιὰ τ' ἄρματα, ὰς πιάσου τ' ἄρματά τες ποιὸς ἔχει νέαις στολισταῖς, νὰ στέλνη τὰ στολίδια, ποιὸς ἔχει καὶ μικρὰ παιδιὰ, νὰ στέλνη τὰ ῥιξίδια, ποιὸς ἔχ' ἕνα καλὸ παπᾶ, νὰ στέλνη τε βαγγέλιο.»

### 131.

Μιχά αμπεμε εξέ βηκε νὰ πάη νὰ σεργιανίση,
με τριανταδυό χρυσούς σταυρούς, με δώδεκα βαγγέλια,
με δεκοχτώ πλεμματικούς, με δέκα καλογέρους.
«Γύριζε πίσου, λόγιαζε καὶ ςτῆς Βλαχιᾶς τὰ μέρη
σῶς κοκκινιάζουν ψλάμπουρα σὰν κάμπους με λουλούδια.»
Δεξιὰ δεξιὰ τοῖς ἕκοψτε, ζερβὰ τοῖς θυμονιάζει....
ἤταν ἕνας καλόγερος κὴ ἐκεῖνος ἀδελψός του,
«Φύγε κὴ ἐσύ, καλόγερε, μὴ λάχη καὶ σὲ κόψω,
ἐβούρκωσε τὸ βλέμμα μου ἀπ' τὰ πολλὰ τὰ χνότα.»

## 132.

ΜΩΡὰ παιδὶ μικρούτσικο καὶ γαϊτανοζωσμένο,
ποῦ σ' ἤλουζαν, σ' ἐχτένιζαν, ςτὸ δάσκαλο σὲ πάγουν,
εἰδες χορὸ ποῦ χόρευαν κ' ἐπῆγες νὰ χορεύσης
ἐσείστηκες, λιγύστηκες, σοῦ κόπη τὸ γαϊτάνι.
5 Βάνει λίτρα ἡ μάννα σου καὶ λίτρα ἡ ἀδελφή σου,

habitude, car sans toi je serai dans l'affliction, sans toi que ferai-je à l'avenir?» «Vous m'avez cousu les yeux avec neuf fils de soie, et vous m'avez brûlé les lèvres avec neuf verres de poison. — Je reviendrai te dire d'une autre façon ma funèbre chanson. Quiconque a un chemin qu'il y marche, une route qu'il y coure; quiconque a des jeunes gens propres à porter les armes, qu'ils prennent leurs armes; quiconque a des jeunes filles parées, qu'il leur envoie des parures; quiconque a des petits enfants, qu'il leur envoie des bonbons, et quiconque a un bon prêtre, qu'il lui envoie un évangile.»

#### CXXXI.

MICHEL-BEY est sorti pour aller se promener avec trente deux croix d'or, douze évangéliaires, dix-huit prêtres et dix moines. Rebrousse chemin et réfléchis qu'en Valachie les drapeaux sont rouges comme des champs émaillés de fleurs.» À droite il coupe, à gauche il s'élance avec courroux... Il y avait un moine, et ce moine était son frère.... «Prends la fuite, moine, de peur que je ne te tranche aussi la tête, car l'odeur du carnage a obscurci mes regards.»

(Basse Mæsie.)

#### CXXXII.

JEUNE enfant, jeune bambin ceint d'un cordon, toi qu'on lavait, qu'on peignait et que l'on conduisait à l'école, tu as vu un bal où l'on dansait et tu es allé danser; tu t'es secoué, tu t'es remué et ton cordon s'est rompu. — Ta mère met une livre, ta sœur une livre, et ton amante une

καὶ λίτρα καὶ μισόλιτρο ἡ ἀγαπητική σου.

Στοὺς οὐρανοὺς τὸ διάζονται, ςτοὺς κάμπους τὸ τυλίγουν, καὶ μέσ' ςτὴ μέσ' ςτὴ θάλασσα πάγουν καὶ τὸ ὑφαίνουν.

Βάνουν τον τὸ Χριστὸ 'μπροστὰ, τὸν ἄϊ Γιάννη ςτὴ μέση, το κῃ ἐκεῖ ςτὰ κομποδέματα βάζουν τὸν ᾶι Γειώργη.

«"Αι μου Γειώργη γλήγορε καὶ γριβοκαβαλλάρη, βοήθα κὴ ἀποσκέπασε τὸ νιὸ τὸ παλληκάρι, νὰ περβατῆ, νὰ χαίρεται ςτοὺς κάμπους καβαλλάρις, μὲ τ᾽ ἄλογό του παίζοντας, μὲ τὸ σπαθὶ ςτὸ χέρι.»

### 133.

Πέντε καράδια ήμαστε ςτη Σουλνε ἀραγμένα, πέντε φανάρια ἀνάψαμε κ' ἐφέγγαμ' ἔναν τ' ἄλλο· ἐπῆρ' ἕναν σκυλοδορειὰ, μαϊστροτραμουντάνα, κ' ἐσδύσαν τὰ φανάρια μας κὴ ἐχάσαμ' ἕναν τ' ἄλλο. 5 Τὰ δυὸ πᾶνε ςτην Αἴμονα, τὰ δυὸ εἰς τὸ μπογάζι, κ' έμεῖς, μὲ τὸν Τζομπάνογλου, πήγαμε ςτὸ Σινῶπι. Έκατσε μοῦτσος κὴ ἄρχισε ἕνα καλὸ τραγοῦδι· «Θποιος ἕχ' ῥοῦχα ᾶς τὰ φορῆ, γρόσσα κὴ ᾶς τὰ ξοδεύη,

κὴ ὅποιος ἔχ' κόρην ὤμορφην καὶ θέλ' νὰ τὴν παντρεύη, το κάλλια νὰ δώτη Χάροντα παρὰ τὸν γέμιτση ἄντρα· νὰ στρώτη δὲν κοιμᾶται .... νὰ μαγειρεύτη δὲν τρώει, γιατ' εἶν' ὁ γέμιτσης καλὸς καὶ ναύτης [καί] λεθέντης.

livre et demie; dans les cieux on l'ourdit, dans les champs on le pelotonne, et au milieu de la mer on va le tisser. On met le Christ sur le devant, saint Jean au milieu, et aux glands on met saint Georges. « Saint Georges aux pieds rapides, toi qui montes un cheval gris, aide-nous et découvre le jeune garçon pour qu'il se promène et se divertisse à chevaucher dans les champs, pour qu'il s'amuse avec son cheval, avec son épée à la main. » (Cos.)

#### CXXXIII.

Nous étions cinq vaisseaux ancrés à Soulné; nous allumâmes cinq fanaux et nous nous éclairâmes l'un l'autre. Il se leva un chien de vent du nord, une furieuse tramontane, nos fanaux s'éteignirent et nous nous perdîmes l'un l'autre. Deux navires allèrent à Émone, deux dans le détroit; et nous, avec Tzombanoglou, nous allâmes à Sinope. Un mousse s'assit et commença une chanson: «Quiconque a des habits qu'il les porte, des piastres qu'il les dépense; quiconque a une belle fille et veut la marier, mieux vaut lui donner Charon pour époux que de lui donner un marin.... On lui fait son lit, il ne dort pas; on lui fait sa cuisine, il ne mange pas.... car le matelot est un excellent homme, c'est un marin, un brave garçon.»

(Basse Mæsie.)

## 134.

# TOY KAHÉTAN MANETA 'H FYNAIKA.

(1780.)

Έλλ, Χριστέ, ςτὸ στόμα μου, ν' ἀρχινίσω τὴν ρίμα τοῦ Μανέτα νὰ τραγουδήσω. "Οποιος θέλει ν' άκούση και να μάθη ή ρίμα του Μανέτα πῶς ἐστάθη, 5 που ήταν καπετάνιος ξακουσμένος, ςτής Μήλου τὸ καστράκι ὑπανδρευμένος: Είχεν ἀρχοντοποῦλα ἀπὸ τὸ Κάστρο, ποῦ ἔλαμπε τὸ πρόσωπόν της ώσὰν ἄστρο.

Έκίνης ο Μανέτας και λογαριάζει

- το διά την Μαύρη θάλασσα να πάγη. άφίνει ενα παπά 'πιτροπικόν του διά τὸ σπιτικὸν τὸ Ιδικόν του. Χίλια φλουριά τ' άφίνει για να ξοδιάζη, καὶ εἰς τὸν γυρισμόν του τὰ λογαριάζει.
- 15 'Ακόμη ὁ Μανέτας δὲν ἀλαργάρει, κή ἀρχίζει ὁ παπᾶς νὰ τὴν πειράζη. Κ' έκείνη τ' ἀπεκρίθη έμπιστευμένα: «Είπά σου, παπᾶ, λεῖψ' ἀπ' ἐμένα μη βάλλω και σοῦ κόψουν μαλλιά και γένεια.
- 20 Εἶπά σου, παπᾶ, ἄμε ςτὴν δουλειά σου, μή βάλλω και σου κόψουνε την λειτουργιά σου.» Κ' ἐκεῖνος ὁ σκυλόπαπας τί κάνει; Πιάνει χαρτί, και πέννα, και μελάνι,

#### CXXXIV.

# LA FEMME DU CAPITAINE MANÉTAS.

Ò CHRIST, viens dans ma bouche pour que je commence à chanter la complainte rimée de Manétas.

Qui veut entendre et savoir quelle fut l'histoire du célèbre capitaine Manétas qui était marié dans la petite ville de Milo? Il avait épousé une princesse de Kastro, dont le visage brillait comme une étoile.

Manétas se met en chemin, et il se décide à faire un voyage jusqu'à la mer Noire. Il confie à un papas le soin et l'administration de sa maison. Pour dépenser il lui laisse mille florins, sauf à régler les comptes à son retour.

Manétas n'est pas encore au large que le papas cherche à séduire son épouse; mais, en femme fidèle, celle-ci lui répond: «Je te dis de me laisser tranquille, papas, de peur que je ne te dénonce et qu'on ne te coupe les chevoux et la barbe. Je te dis, papas, de t'occuper de tes affaires, de crainte que je ne te dénonce et qu'on ne t'interdise de célébrer la messe.» Mais que fait le chien de papas? Il prend du papier, une plume et de l'encre, et

- καὶ κάνει ένα γράμμα συνθεμένο,
- 25 καὶ μὲ τὴν μαύρη βοῦλλα βουλλωμένο.
  «Ἡξευρε, Μανέτα, ὅτι ἡ γυναῖκά σου σ᾽ ἀρνήθη,
  καὶ μὲ ἄλλον καπετάνιο ἀναισχύντως ἐκοιμήθη.»
  Στὴν κάμαράν του μπαίνει καὶ τὸ διαβάζει,
  ςτὸ καμαρέτο βγαίνει κὴ ἀναστενάζει.
- 30 καὶ τοῦ τενέντε του εὐθὺς φωνάζει·
  «Ἐλα, πᾶμε ςτὴν Μῆλο γιὰ τὴν τιμή μου,
  νὰ φέρης τὴν γυναῖκα καὶ τὸ παιδί μου.
  Πάρε κὴ ὀκτώ ἀνθρώπους γιὰ συντροφιά σου,
  γιὰ νὰ τοὺς ἔχης διὰ βοήθειά σου·
- 35 πάρε καὶ τὸ σκανδάλιο νὰ σκανδαλιάρης, νὰ βρῆς βαβειὰ νερὰ νὰ τὴν φοντάρης.» Πίσω ςτὴν "Αγια Κυριακὴ πάγει κὴ ἀράζει, κ' ἐκεῖ τοῦ βαρδιανοῦ εὐθὺς φωνάζει· «Ἡῆτε τοῦ καπέταν Μανέτα τῆς γυναίκας

ποία-χρυσή της φορεσιά νὰ βάλη· κὴ, ὅταν τὴν κατεβάζαν ἀπὸ τὴ σκάλα,

- 45 κυρά καὶ καπετάνισσα τὴν φωνάζαν.
  «Ἐλᾶτε νὰ τὴν πᾶμε ςτὸ καράβι,
  κὴ ὰς κάμη ὅτι θέλει ποῦ κομμανδάρει.»
  Καὶ τὸν καφὲ τῆς δίδουν μὲ τὸ φαρμάκι·
  μὰ εἶδεν ὁ θεὸς τὴν ἀδικία,
- 50 κ' ἐχύθη τὸ φαρμάκι ςτὴν ποδιά της. «Όχου, ἡ καϋμένη καὶ νᾶχα ἀδέλφια, νὰ κάμουν τοῦ Μανέτα ὅτι τοῦ πρέπαν· δὲν κλαίω ἡ καϋμένη τὴν ζωή μου,

il compose une lettre qu'il cachète avec un sceau de cire noire. «Sache, Manétas, que ta femme t'a répudié, et que, sans vergogne, elle a couché avec un autre capitaine.»

Il entre dans sa chambre et lit cette missive; il va dans sa cabine et il soupire; et aussitôt il appelle son second: «Allons, lui dit-il, allons à Milo; il s'agit de mon honneur. Amène ma femme et mon enfant; prends avec toi huit hommes, afin de les avoir si tu as besoin d'aide. Prends aussi la sonde pour sonder et trouver des eaux profondes pour y noyer ma femme.»

Le second va derrière Hagia-Kyriaki et y jette l'ancre, et là il crie au gardien: « Dites à la femme du capitaine Manétas de venir nous voir, car nous sommes en quarantaine et nous ne pouvons débarquer.»

Elle entre dans sa chambre et se demande quel vêtement d'or elle va prendre. Et quand on la fit descendre l'escalier, on ne l'appelait que princesse et femme du capitaine.

«Allons, conduisons-la dans le navire, et que celui qui commande fasse ce qu'il lui plaira.»

On lui sert du café empoisonné; mais Dieu vit l'injustice, et le poison se répandit sur son tablier.

Hélas! s'écrie-t-elle, infortunée, que n'ai-je des frères
 pour traiter Manétas comme il le mérite. Malheureuse, je

σε τι χέρια θὰ πέσει τὸ παιδι μου;»

55 Μιὰ τρομπονιὰ τῆς παίζει μέσ ςταῖς πλάταις, ταῖς ἄσπραις, ταῖς παχειαῖς, καὶ ταῖς χιονάταις.

«Σήκω ἐπάνω, πάπια μου · σήκω, χήνα·

νὰ ὅῆς τὴν ἐκκλησιὰ ποῦ προσκυνάνε.»

«Ἰμέτε νὰ τὴν θάψετε ςτὰ περιβόλια,

60 ποῦ κελὰδοῦν κάθε λογῆς ἀγδόνια.»

# 135.

# 'Η ΝΥΜΦΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ.

'Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ κάνει χαρά, τε υίου τα κάνει γάμο. δλον τὸν κόσμο κάλεσε κ' όλη τὴν οἰκουμένη, κ' όπ' άγαπῶ δὲν κάλεσε κ' έχω καρδιά καϋμένη. 'Η μάννα του τὸν ἐρωτᾶ, κ' ἡ μάννα του τὸν λέγει· 5 « Ίντα έχεις, νεούτσικε, και είσαι μαραμμένος;» « Όλον τον κόσμο κάλεσε κ' έλη την οἰκουμένη, κ' όπ' άγαπῶ δὲν κάλεσε κ' έχω καρδιά καϋμένη,» «Παιδί μ', αν δέν έκάλεσε, σύρε να την καλέσης.» Στέλνει παπάδες δώδεκα, πεζοπετρίταις δέκα, 10 στέλνει καὶ τὸ δρακόσκυλο, ποῦ τρέμ' ή γῆς κ' ὁ κόσμος. «Ο βασιλεᾶς μᾶς έστειλε νὰ σὲ καλές ἀντάμα· σένα κουμπάρα σε καλεῖ, τὰ στέφανα ν' ἀλλάξης.» 'Η μάννα της τὴν ἐρωτᾶ, κ' ἡ μάννα της τὴν λέει· «τί έχεις, κόρη, καὶ μιλᾶς, τ' έχεις καὶ συντυχαίνεις;» 15 «΄ Ο βασιλεᾶς μ' ἐκάλεσε, τὰ στέφανα ν' ἀλλάξω.» «Κ' ἐσ' ἔχεις πόδια νὰ σταθης, μάτια γιὰ νὰ τηράξης, καὶ χέρια βεργολυγιαρά, τὰ στέφανα ν' ἀλλάξης;» Πάει ςτὸν κοβιὸ καὶ κοβεῖ τρεῖς μέραις καὶ τρεῖς γύκταις,

ne pleure pas ma vie; mais en quelles mains va tomber mon enfant?»

Une décharge de tromblon lui laboure les épaules, ses épaules blanches, grasses, éblouissantes comme la neige.

«Lève-toi, ma cane; lève-toi, mon oie, pour voir l'église où les fidèles font leur prière.»

«Allez l'ensevelir dans les jardins, où chantent toutes sortes d'harmonieux oiseaux.» (Milo.)

#### CXXXV.

# L'ÉPOUSE COMMÈRE.

LE roi fait une fête, il célèbre les noces de son fils; il y invite tout le monde, il y invite toute la terre, et il n'a pas invité celle que j'aime et mon cœur en est affligé. Sa mère l'interroge et sa mère lui dit: «Qu'as-tu, jeune homme, que tu es triste?» - «Le roi a invité tout le monde, toute la terre, et celle que j'aime, il ne l'a pas invitée, c'est pourquoi j'ai le cœur affligé.» - «Mon fils, s'il ne l'a pas invitée, va l'inviter toi-même.» Il y envoie douze prêtres, dix éperviers, il y envoie aussi le chien-dragon, que redoutent la terre et le monde. -- «Le roi nous envoie t'inviter; il t'appelle pour être commère, pour changer les couronnes.» Sa mère l'interroge, et sa mère lui dit: « Qu'as-tu à parler, ma fille? Ma fille, qu'as-tu à dire?» - «Le roi m'invite pour changer les couronnes.» - «Et as-tu des pieds pour te tenir debout et des yeux pour voir? As-tu des mains souples pour changer les couronnes?» - La commère se rend à la réunion et y passe trois jours et trois nuits; du soleil elle

βάνει τὸν ἢλιο πρόσωπο καὶ τὸ ψεγγάρ' ἀστήθιο,

20 καὶ τοῦ κοράκου τὸ ψτερὸ βάνει γαϊτανοψρύδι.
Εἴ δέ την παπᾶς κ' ἔσφαλε, διάκος κ' ἐδαιμονίσθη,
κ', ὅταν τὴν εἴδ' ὁ βασιλεᾶς, ἔπεσε κ' ἐλιγώθη・
«᾿Αλλαξε,παπᾶ,τὰ στέψανα καὶ βάλ' τα τῆς κιιμπάρας.»
Δἐν ἤθελα τὰ δόντια σου παλούκια ςταῖς αὐλαῖς μου,

25 νὰ καβαλλίκουν τ' ἄλογα, ἀν δἐν, καὶ τὰς γαϊδάρους.

# 136.

# Ο ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ.

'Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ κ' ό Μαυριανός όλημερίς καθούνταν, κ' έτρωγανε, κ' έπίνανε, καὶ 'ψηλά τραγουδούσαν. «Τί να σοῦ πέμψω, Μαυριανέ, για μια "δερφή όποῦ 'χεις;» « Αν την πλανέσης, βασιλεά, τί νὰ 'ν' τὸ στοίχημά μου; 5 αν την πλανέσης, βασιλεά, κόψε μου το κεφάλι.» Έννεα μουλάρια φόρτωσε ασημι και λογάρι. «Καλῶς τὸν νεὸν ποῦ τἄστειλε, καὶ διά ποῦ τὰ στέλνει; νά ζη θέλ' ὁ Μαυριανός, για νά τοῦ τά δισσεύση.» «'Ο βασιλεᾶς δέν τάστειλε για να τοῦ τα διοσεύση, 10 ὁ βασιλεᾶς σοῦ τἄστειλε νὰ κοιμηθητ' ἀντάμα.» Σταυρόν αὐτή τὰ χέρια της καὶ ςτὴν δούλα της πάει. «Δούλα μου, είς τοὺς πάγους μου κ' έγω ςτὰ μαγεριά σε, κ' ό,τι σὲ κάν' ὁ βασιλεᾶς όλα νὰ τὰ πομείνης.» Έπέσανε κ' ἐκιούψανε σὰν δυὸ μικρά παιδάκια. 15 Τὴν νύκτα, τὸ μεσάνυκτο, ςτὰ κρυὰ τοῦ μεσονύκτε, κόβγει της τ' άκριο δάκτυλο, κόβγει τ' άκροπλεξοῦδι.

Έπιάσανε τὸν Μαυριανὸ καὶ πᾶν νὰ τὸν φουρκίσουν·
πᾶν ἔμπροστα οἱ γέροντες, πίσου τὰ παλληκάρια,

fait son visage, de la lune sa poitrine, et de l'aile du corbeau de minces sourcils. Quand le prêtre l'aperçut, il se trompa et le diacre fut possédé du diable; et quand le roi la vit, il tomba et s'évanouit. — «Change, prêtre, change les couronnes et mets-les à la commère.» — «Je ne voudrais pas tes dents en guise de pieux dans mes cours, pour y attacher les chevaux et les ânes.» (Corse.)

### CXXXVI.

## MAVRIANOS ET LE ROI.

LE roi et Mavrianos étaient assis tout le jour, et ils mangeaient et buvaient, et chantaient à haute voix. - «Que t'enverrai-je, Mavrianos, pour faire la connaissance d'une sœur que tu possèdes?» — «Si tu la séduis, ô roi, quelle sera mon enjeu? Si tu la séduis, ô roi, tranche-moi la tête.» Il chargea d'or et d'argent neuf mulets. — «Bienvenu soit le jeune homme qui les envoie, Mavrianos vivra pour lui en rendre le double.» - «Le roi ne les a point envoyés pour qu'on lui en rende le double; le roi te les envoie pour que vous couchiez ensemble.» Elle croise ses mains et va trouver sa servante: «Ma servante, va dans mon appartement, moi je vais dans ta cuisine, et supporte tout ce que te fera le roi.» Ils se couchèrent et dormirent comme deux petits enfants. La nuit, à minuit, à la fraîcheur de minuit, il lui coupe le petit doigt et le bout de ses tresses. On saisit Mavrianos et on le conduit à la potence. Les vieillards vont en avant, les jeunes gens en arrière et au milieu

ςτὴν μέσην εἶχαν τὸν Μαυριανό τὰ χείλη φλομωμένα.

20 Ἐκείν ὁποῦ τα κ' ἤβλεπε εἰς ἄραιο παναθύρι,

«Γιὰ δὰ σταθῆτε, γέροντες, πίσω τὰ παλληκάρια,

λείπει μου τ' ἄκριο δάκτυλο; λείπει μ' ἀκροπλεξούδι;

μέν' τὴν δούλα μου ἕκιουψε, καὶ δοῦλόν μου τὸν κάνω.»

## 137.

# ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΤΣΑΣ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.

"ΟλΑΙΣ άρχοντοπούλαις μέ γέλοια, μέ χαραῖς, καί ή κυρά Διονύτσα μέ πικραίς, μέ χολαίς. «Για 'πέ μου, Διονύτσα μ', ίντα 'γεις κ' ίντα κλαῖς; καὶ μένα τῆς νινές σου γιάντα δέν μοῦ τὸ λές; 5 καὶ ςτὸν καρφέτην πάεις καὶ δέν στολίζεσαι, καί ςτὸν όντᾶν σου πάεις καί χειρομαλλίζεσαι;» «Τί να σοῦ πῶ, νινέ μου, ἡ ἀγάπη 'ναι πολλή.» κ' ημπα κ' έγω 'ςτη μέση κ' ηγίνηκα τρελλή.» «Για 'πέ μου, Διονύτσα μ', ποιοῦ 'ναι π' αγαπας, το νὰ τὸ 'πῶ τẽ παπᾶ σου, ἄν θέλης νὰ τὸν πάρς.» «Μηδέ και ξένος είναι, μηδέ και μακρυνος, ό κύρ 'Αθαλασσάκης, τε Μανολάκη ό γυιός.» «Γιὰ 'πέ μου, Διονύτσα μ', ποῦ σὲ 'γάπησε;» «Είς τὸν ὀντᾶν μας ήμουν κ' ὑφοκανίζουμουν, 15 κὴ όνταν τὸν εἶδα κ' ἤργετο, ἐδαιμονίζουμουν.» « Γιὰ 'πέ μου, Διονύτσα μ', Ιντα σοῦ 'δοσε;» «Τής Πόλις δαχτυλίδι, τής Μάλτας λαχουρί, και 'κοσιδυό μαζέρια κή ένα σαρμωνσαλί, καὶ τότες δὰ τὸ πῆρεν ὁ σκῦλος τὸ φιλί. 20 Νινέ μου, 'που τον φόθον δέν τὰ φόρεσα,

marche Mavrianos, avec les lèvres souillées. Mais sa sœur était là qui regardait au travers de ses jalousies. «Haltelà, vieillards; arrière, les jeunes gens! Me manque-t-il le petit doigt? Le bout de mes tresses me manque-t-il? Le roi a couché avec ma servante, je fais de lui mon esclave.»

(Corse.)

#### CXXXVII.

### LA CHANSON DE DENYSE.

Toutes les jeunes filles rient et sont en joie, et demoiselle Denyse est dans l'amertume, dans le deuil. — «Allons, dismoi, Denyse, qu'as-tu donc à pleurer? Pourquoi ne me le dis-tu pas, à moi qui suis ta mère? Tu vas à ton miroir et tu ne fais pas toilette, tu vas dans ta chambre et tu t'arraches les cheveux.»

- «Que vous dirai-je, ma mère? L'amour est immense, j'y suis entrée et je suis devenue folle.»
- «Allons, dis-moi, Denyse, quel est celui que tu aimes, pour que je le dise à ton père, si tu veux le prendre pour mari.»
- «Il n'est pas étranger, il n'est pas de loin d'ici, c'est le seigneur Athalassakis, le fils de Manolakis.»
  - « Dis-moi, Denyse, où t'a-t-il aimée? »
- «J'étais dans ma chambre à broder et, quand je le voyais venir, le diable s'emparait de moi.»
  - «Dis-moi, Denyse, que t'a-t-il donné?»
- «Une bague de Constantinople, un châle de Malte, vingt deux voiles et une pelisse de fourrures. Et c'est alors que le chien m'a pris un baiser. Ma mère, par crainte je

κη ὰπό τὴν ἐντροπήν μου οὖλα τά 'δωσα.

Δός τα, νινέ μου, δός τα τῶν φιλενάδων μου,
νὰ περπατοῦν νὰ λέσι τῆς νοστιμάδαις μου·
δός τα, νινέ μου, δός τα ςτὴν Παναγιὰ,
25 γιὰ νὰ τὰ βάλη ὁ διάκος νὰ 'μπῆ νὰ λειτρουᾶ.
"Όντες θὲ νὰ παιθάνω, βάλε γαρουφαλιὰ,
κὴ ἔλα ςτὸ λείψανό μου, καὶ 'πέ · κρίμα ςτὴ νειά.
"Όντες θὲ νὰ παιθάνω, βάλ' ἔνα γιασεμὶ,
κὴ ἔλα ςτὸ λείψανό μου, καὶ ἄψε ἕνα κερί.»
30 "Όνταν τὴν κατεβάζαν νεκρὰν τὴν σκάλαν της,
Τοῦρκοι, 'Ρωμηοὶ τῆς κλαῖαν τῆς νοστιμάδαις της.
"Όνταν τὴν ἡπερνοῦσαν ἀπὸ τὴν Παναγιὰν,
Τοῦρκοι, 'Ρωμηοὶ τὴν κλάψαν τὰ μωρὰ παιδιά.
"Όνταν τὴν ἡπερνῦσαν 'πὸ τὰ στενὰ σωκάκια,
35 ἡ πέτραις καὶ τὰ ξύλα ἐπίναν τὸ φαρμάκι.

### 138.

# Ο ΧΑΡΤΣΙΑΝΉΣ ΚΑΙ Η ΆΡΕΤΗ.

Ο Χαρτσιανάκης ὁ ξανθὸς, ξανθὸς ὁ Χαρτσιανάκης, τὸ νιὸ πουλὶ, τὸ νιὸ κλαδὶ, τ΄ ώρηὸ κυπαρισσάκι, ἐθέλησε κ' ἀγάπησε πρωτάρχου θυγατέρα· κ' ἀγάπαν τη κ' ἀγάπαν τον χρόνους δεκατεσσέρους, 5 καὶ μέσ' ςτοῖς δεκατέσσερους ήμπαν κ' οἱ δεκαπέντε· προξενητειὰ τῆς ἔστειλε μῆλο μὲ τὸ λογάρι. Τὸ μῆλο τσαλαπάτησε, καὶ τὸ λογάρι ῥίχτει, καὶ τοῖς προξενητάδες του ζαγλίκια τοῖς φορτόνει, καὶ λέ του καὶ στοιχήματα τὰ δ' ἡμπορεῖ νὰ κάμη. 10 «Δύνεται πέτρα πελεκᾶ, καὶ φοινικιὰ κλαδεύει,

n'ai pas porté ces objets, et par honte je les ai tous donnés. Donne-les, ma mère, donne-les à mes amies, pour qu'elles se promènent et racontent mes grâces. Donne-les, ma mère, donne-les à la Panagia, afin que le diacre s'en revête pour célébrer l'office. Quand je serai morte, mets un œillet, viens près de mon cadavre et dis: «Hélas, la pauvre fille!» Quand je serai morte, mets une fleur de jasmin, approchetoi de mon cadavre et allume un cierge.»

Lorsque, inanimée, on la descendit par son escalier, Turcs et Grecs, pleurèrent ses charmes; quand elle passa par la Panagia, les petits enfants, les Turcs et les Grecs versèrent des larmes; et, lorsqu'elle passa par les ruelles étroites, les pierres et les poutres burent du poison.

(Cos.)

#### CXXXVIII.

# CHARTZIANIS ET ARÉTÉ.

LE blond Chartzianis, Chartzianis le blond, ce jeune oiseau, ce frais rameau, ce beau cyprès, aimait et désirait Arété, la fille d'un archonte; il l'aima, elle l'aima quatorze ans. Les quatorze ans passés, le quinzième venu, il l'envoie demander pour femme, il lui envoie une pomme et de l'argent. Mais la mère de la belle foule la pomme aux pieds, jette l'argent, fait charger de coups les proxénètes, et leur dit: « Voici mes conditions, Chartzianis peut-il y satisfaire? Peut-

καὶ ποταμὸ ν' ἀγκαλιαστῆ, κη αὐγὰ να δεματιάση, 
νὰ σπείρη καὶ τὴ θάλασσα σιτάρι καὶ κλιτάρι, 
νὰ βάλη καὶ τ' ἀλῶνί του ἀνάμεσα πελάγου, 
νὰ στείλη καὶ τοῖς μαύρους του νὰ πᾶν νὰ τ' ἀλωνέψουν; 
τότες εἶναι καὶ πάλινε καὶ πάλιν τότε θέλω 
τὴν σκλάβα μου τὴν πί ἄσχημη γυναῖκα νὰ τοῦ δίνω.» 
«Καλῶς τοις τοῖς στρατιώταις μου, μὲ τὰ καλὰ

«Καλῶς σ' εὕραμε, Χαρτσιανὴ, μὲ τὰ κακὰ χαμπέρια! Τὸ μῆλο τσαλαπάτησε καὶ τὸ λογάρι ῥίχτει, 20 καὶ τοῖς προξενητάδες σου ζαγλίκια μᾶς φορτόνει,

χαμπέρια.»

- και τοις προςενητασες σου ςαγλικία μας φορτονει, και λέ σου και στοιχήματα τὰ δ' ήμπορεῖς νὰ κάμης. Δύνεσαι πέτρα πελεκᾶ, και φοινικιὰ κλαδεύει, και ποταμὸ ν' ἀγκαλιαστῆς, κ' αὐγὰ νὰ δεματιάσης, νὰ σπείρης και τὴ θάλασσα σιτάρι και κλιτάρι,
- 25 νὰ βάλης καὶ τ' άλῶνΙ σου ἀνάμεσα πελάγου, νὰ στείλης καὶ τοῖς μαύρους σου νὰ πᾶν νὰ τ' άλωνέψεν; τότες εἶναι καὶ πάλινε καὶ πάλιν τότε θέλει τὴ σκλάβα της τὴν πί ἄσχημη γυναῖκα νὰ σοῦ δίνη.»
- Ως τ' ἄκουσεν ὁ Χαρτσιανής, πολλά τοῦ κακοφάνη, 30 παίρνει δενδρὶ ςτὸν ὧμό του, δενδρὶ ςτὴν ἀγκαλιά του, γιὰ νὰ τοῦ κάμνουνε ὀσκιὸ νὰ βγαίνη ςτὸν ἀέρα. Δυὸ μάγισσαις τὸν ἀπαντοῦν, μάννα καὶ θυγατέρα, τὰ ἤξευρεν ἡ μάννα της ἡ κόρη δὲν τὰ ξεύρει, τὰ ἤξευρεν ἡ κόρη της ἡ μάννα δὲν τὰ ξεύρει.
- 35 « Μάννα, θωρεῖς τοῦτο τὸ νιὸ, τοῦτο τὸ παλληκάρι;
  τὴν ᾿Αρετοῦλαν ἀγαπᾳ, μάννα της δὲν τὸ θέλει.»
  « Καλῶς τονε τὸν Χαρτσιανὴ, τ' ὅμορφο παλληκάρι,
  μηδ' ἀφ' τὸν ἄνεμο χλωμὸς, μηδ' ἀφ' τὸν ἤλιο μαῦρος!
  τὴν ᾿Αρετοῦλαν ἀγαπᾳς, μάννα της δὲν σὲ θέλει,

il d'un coup de hache trancher un roc? Peut-il émonder un palmier, étreindre la rivière en ses bras et lier des œufs ensemble? Peut-il faire pousser de l'orge et du blé en pleine mer, et sur mer aussi établir une aire où ses chevaux aillent fouler le grain? Le peut-il? Alors, de mon côté, je veux bien lui donner pour femme la plus laide de mes esclaves.»

«Soldats, soyez les bien venus, vous et vos bonnes nouvelles.»

«Chartzianis, sois le bien retrouvé, mais mauvaises sont nos nouvelles. La mère d'Arété a foulé la pomme aux pieds, jeté l'argent, et a fait charger de coups tes proxénètes. Voici ses conditions, peux-tu y satisfaire? Peux-tu trancher un roc d'un coup de hache? Peux-tu émonder un palmier, étreindre la rivière en tes bras et lier des œus ensemble? Peux-tu faire pousser de l'orge et du froment en pleine mer, et sur mer aussi établir une aire où tes chevaux iront fouler le grain? Le peux-tu? Alors, de son côté, elle veut bien te donner pour semme la plus laide de ses esclaves.»

En entendant cette réponse, Chartzianis est tout attristé. Il prend de la ramée sur ses épaules, de la ramée entre ses bras, pour se faire de l'ombre, pour sortir au soleil. Il rencontre deux sorcières, la mère et la fille; ce que savait la mère, la fille ne le savait pas, et, ce que savait la fille, la mère ne le savait pas.

«Vois-tu, ma mère, ce jeune homme, ce pallikare? Il aime Arété, et la mère d'Arété ne le veut pas.»

«Salut, Chartzianis; salut, beau pallikare, qui n'es point pàle du vent, qui n'es point noir du soleil, tu aimes 40 καὶ τΙ μοῦ δίνεις, Χαρτσιανή, νὰ κάμω νὰ τὴν πάρης;» «Δίνω σου τὸ λογάρι μου, δίνω σου καὶ τὸ βιό μου, δίνω σου καὶ τὰ ρούχά μου, τὴν κάλλια φορεσιά μου, ποῦ τήνε βάζει ὁ βασιλές τῆς τρεῖς ἐορταῖς τοῦ χρόνου, την "Υψωσιν για το σταυρό, τα Φῶτα για τ' άγιάσμα, 45 καὶ τὴ Λαμπρὴ τὴ κυριακὴ γιὰ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». δίνω σου καὶ τὸ μαῦρό μου νὰ τὸ καβαλλικεύης.» «Έχε τα καὶ τὰ ροῦχά σου, έχε το καὶ τὸ διό σου, έχε το καὶ τὸ μαῦρό σου νὰ τὸ καβαλλικεύης. τὸ ζωναράκι που φορείς θέλω για να μου δώσης.» « Άνάθεμά σε, μάγισσα, ἀφ' τὴν καρδιὰ μὲ πιάνεις, μά πάλι για την Άρετη, για λύσε το και πάρ' το.» «Μή λυπηθής νωμάκια σου, καὶ βάλε φουστανάκια· μη λυπηθης αὐτάκια σου, καὶ πιάς καὶ τρύπης τα μή λυπηθής μουστάκια σου, καὶ πιάς και ξύρισε τα. 55 πάρε βελόνι και κλωστή, κή ἄμε ςτή γειτονιά της. ρώτησε, ξαναρώτησε να μάθης τα γενιά της.» «Πούναι έδω της Άρετης, της ώρησπλουμισμένης, την έχει ο έρωτας βουλη καί βασιλές έγκολφι, την έχει κ' ή βασίλισσα χρυσό σταυρό κή άμόνει; » 60 'Η μάννα της έμπρόβαλεν άπαὶ 'ψηλὸ παλάτι' «Τίς τήνε θὲ τὴν 'Αρετή, τὴν ώρηοπλουμισμένη;» « Έγω ή άξαδέλφη της, ή πολυαγαπημένη.» « Εθγα, εθγ', 'Αρετουλά μου, ή κατακλειδωμένη, να 'δης την άξαδέλφην σου, την πολυαγαπημένη.» 65 «Νά ζήσης, άξαδέλφη μου, πόθε 'ναι οι γονείς σου;» «'Ο κύρις μου ἀφ' τη Σουριά, κ' ή μάννα μ' ἀπ'

κ' ἀφ' οὖ ἐπομακρύναμε κ' ἐχάθην ἡ γενειά μας.» Σκαλὶ, σκαλὶ ἐνεβαίνανε, σκαλὶ, σκαλὶ ἐφιλιοῦνταν·

τη Σπάνια.

Arété, et la mère d'Arété ne te veut pas; que me donnestu, Chartzianis, si je te la fais avoir?»

«Je te donne mon argent; je te donne mon bien; je te donne mes habits, mon vêtement le plus beau, le pareil de celui que met le roi les trois grands jours de l'année, le jour de l'Exaltation de la croix, le jour de la sainte Épiphanie et le dimanche de Pâques, le dimanche de la Résurrection du Christ; je te donne de plus mon moreau, pour aller à cheval.»

«Garde tes habits; garde ton bien; garde aussi ton moreau pour aller à cheval; mais la ceinture que tu portes, donne-la moi, je la désire.»

«Oh! maudite sois-tu, sorcière; c'est mon cœur même que tu me prends; mais c'est pour Arété, dénoue-la donc cette ceinture, et prends-la.»

«Écoute à présent, Chartzianis; n'aie point de regret à tes épaules, et mets des habits de femme; n'aie point de regret à tes oreilles, et fais-les percer; n'aie point de regret à tes moustaches, et fais-les raser. Prends une aiguille et du fil, va dans le voisinage d'Arété; et, là, questionne et questionne sans fin pour apprendre l'histoire de sa famille.»

«Où est ici la maison d'Arété, de cette Arété belle comme fleur, que l'amour a pour conseillère, le roi pour reliquaire, et la reine comme croix d'or sur laquelle on jure?»

Et voici que du haut de son palais sort la mère de la belle: «Qui est-ce qui demande Arété, mon Arété belle comme fleur?»

«C'est moi, moi sa cousine, sa tendre amie.»

«Viens donc; sors, Arété la bien gardée, viens voir ta cousine, ta tendre amie.»

Si Dieu t'est en aide, ma cousine, d'où sont tes parents?»

« Mon père est de Syrie, ma mère d'Espagne; et, depuis si longtemps que nous sommes éloignés, notre parenté a été mise en oubli.»

Ils montent l'escalier marche à marche; de marche en marche ils s'embrassent. Elles se mettent à une broderie,

ἔνα κιρκέφι ἐκάμνανε, ἔλεγαν κ' ἔν τραγοῦδι·
κάτι ἀργεῖ ὁ Χαρτσιανής νὰ μοῦ συχνοπεράση, νὰ νεύση μὲ τ' ὁμμάτι του, καὶ νὰ χαμογελάση, κάτι ἀργεῖ ὁ Χαρτσιανής, καὶ τὸ σκυλὶ γαυγίζει·
πότε τὸ πιάσω τὸ σκυλὶ νὰ τὸ τσαλαπατήσω, καὶ νὰ τοῦ δώκω θάνατο, ὥστε νὰ τὸ ψοφήσω;»
Τὰ ἡλιοβασιλέματα ὁ νιὸς ἀναστενάζει·

τα ηλιουασιλεματά ο νιος αναστενάζεις:»
«Τί έχεις, άξαδέλφη μου, καὶ βαρυαναστενάζεις:»
«Πᾶν τὰ πουλιὰ ςτῆς κοίταις τως, τ' ἀγδόνια ςτῆς
φωλειαῖς τως,

κ' έγω, το ξρημο πουλί, ἀπόψε ποῦ θὰ μείνω;»
«Γιὰ 'δὲ ἡ ἀξαδέλφη μου λόγια ὁποῦ μοῦ λέγει!

80 ςτὴν κλίνη ποῦ κοιμοῦμαι 'γω θέλω καὶ σὰ νὰ μείνης.'
ἀμέστε, βάγιαις, στρώσετε τὴ νυφικιά μου στρῶσι,
καὶ βάλετε το πάπλωμα ποὖχω τοῦ Χαρτσιανῆ μου.»
«Νὰ ζήσης, ἀξαδέλφη μου, το Χαρτσιανὴ ἀγαπᾶς τον;»
«Καὶ πῶς νὰ μὴν τον ἀγαπῶ τ' ὅμορφο παλληκάρι,

85 το νιο πουλί, το νιο κλαδί, το νιο κυπαρισσάκι, οποῦ λυγίζει μέση του σὰν λεμονιᾶς κλωνάρι;»
Καὶ μέσα τὰ μεσάνυχτα ἡ κόρη ἀναστενάζει.
«Τί ἔχεις, ἀξαδέλφη μου, καὶ βαρυαναστενάζεις;»
«Γλυκὸ ὀνειράκι ποῦ βλεπα πολλά μορφο πῦ ἦταν!»

90 «Για, 'πέ μου το, 'ξαδέλφη μου, καὶ νὰ σε τὸ ξηγήσω.» 
«Μέσα σε χώραις ἤμουνε, μαργαριτάρια 'φόρουν, 
τὰ σέλινα σελίνιζα, τὰ πράσα πρασολόγουν, 
κ' εναν δλόγυμνο σπαθὶ εἰς τὸ προσκέφαλό μου.» 
«Μαργαριτάρια δάκρυα σου, κ' ἡ χώραις χώρισές μας,

95 τὰ σέλινα ποῦ σοὔλεγα, τὰ πράσα ποῦ σοῦ μήνου, καὶ τὸ ὁλόγυμνο σπαθὶ εἶμαι ὁ Χαρτσιανής σου.» «Μὴ μὲ τὰ λὲς ἐμέν αὐτὰ, καὶ δὲν τὰ κουραρίζω»

elles commencent une chanson: «Chartzianis tarde un peu trop à passer pour me faire un signe du coin de l'œil, pour me faire un sourire. Il tarde un peu trop, Chartzianis; mais le chien aboie. Oh! quand le prendrai-je, ce chien? Quand lui donnerai-je un poison dont il crève?»

Et vers l'heure où le soleil se couche, le jeune homme se met à soupirer. «Qu'as-tu donc, ma cousine, que tu soupires si fort?»

«Les oiseaux se retirent dans leur gîte, les rossignols dans leur nid; mais moi, pauvre oiseau solitaire, où passerai-je cette nuit?»

«Eh! mais écoutez donc ma cousine, quels discours elle me tient! Dans le lit où je dors je veux que tu passes la nuit. Venez, servantes; faites moi mon lit comme si j'étais mariée, et mettez-y la converture que je garde pour mon Chartzianis.»

«Si Dieu t'est en aide, ma cousine, ce Chartzianis, l'aimes-tu?»

«Et comment ne l'aimerais-je pas, ce charmant pallikare, ce jeune oiseau, ce frais rameau, ce beau cyprès, lui dont la taille est souple comme une branche de citronnier?»

Et à minuit, la belle se met à soupirer: «Qu'as-tu donc, ma cousine, que tu soupires si fort?»

- «Oh! le doux songe que j'ai fait! qu'il était charmant!»
- «Dis-le moi, ma cousine; je vais te l'expliquer.»
- «Je me trouvais dans les campagnes et j'étais chargée de perles; je cueillais des céleris et je cueillais aussi des porreaux; et sous mon oreiller était une épée nue.»
- «Les perles, ce sont tes larmes; les campagnes, c'est notre séparation; les céleris, c'est ce que je te disais; les porreaux, c'est ce que je te voulais; et l'épée nue, c'est moi, c'est ton Chartzianis.»
  - «Ne me dis point choses pareilles, je les dédaigne.

έγω σαν άμπελος άνθω, σαν χώρα λουλουδίζω.» «Σάν άμπελος μαραίνεσαι, σάν λίμνη έξεράνθης,

100 σαν χώρα εκρουσεύτηκες, και ου δέν το κατέχεις.» « Έλᾶτε, βάγιαις μου έκατὸ, σκλάβαις μου πεντακόσιαις, φέρετε τα τὰ χόχλια μου, νὰ πάγω νὰ τὸν κρίνω.» Ποιός είδεν ήλιο την αύγη κη άστρη το μεσημέρι,

ποιός είδεν της εύγενικαῖς τη νύχτα να γυρίζουν;

- «Κριτή, καὶ καλοκρῖνέ με, καὶ δίκαια νὰ μὲ κρίνης. "Ενας άφ' τοῖς λεβένταις σου, κ' άφ' τοῖς Μισηριακούς σου, με συμβουλή, με μαριολιά ήμπε κ' εφίλησε με.» «Γιά, 'πέ μου τά σημάδια του, Ισως τόνε γνωρίζω.» «Μακρύς, λιγνός είς το κορμί, κ' Ισιος σαν κυπαρίσσι,
- 110 κή ἀπολυγίζει μέση του σάν λεμονιᾶς κλωνάρι.» «Κὴ ἀφ' τὰ σημάδια ποῦ μοῦ λὲς είναι ὁ Χαρτσιανάκης.» Μήνυμα πάγει κ' έρχεται ςτοῦ Χαρτσιανή την πόρτα. « Έλα ἐκεῖ, κύρ Χαρτσιανή, κ' ὁ βασιλές σὲ θέλει.». «Καὶ τί μὲ κάμνει ὁ βασιλές, καὶ τί μὲ κάμνει αφέντης;
- 115 Χθές ήστεκα ςτην πόρτα του, σήμερι τί με θέλει;» «Κορίτσι σε καταλαλεῖ να φέρης την τιμή του· η πάρ' την κ' εὐλογήσου την, η την τιμή της φέρε.» « Αν την δλογούμαι, της φιλώ και της περιλαμβάνω· καὶ ποῦ λαμπάδες καὶ κεριὰ νὰ δίνω τῶν παππάδων;
- 120 καὶ ποῦ καστανοκάρυδα να δίνω τῶν ἀνθρώπων; μ' αὐτὴ γιατ' ἦταν ὤμορφη, ἦταν κ' ἀρχοντοποῦλα, δίνω της πικραμύγδαλα να πικραθή ο λαιμός της.» « Ελ', ελα, Άρετοῦλά μου, κυρά μου να σε κάμω, καὶ τὴν δική μου τὴν κυρὰ βάγια σου νὰ τὴν κάμω.»
- 125 « Όχι, ἀφέντη βασιλέ, έχε την την κυρά σου,

Je suis une vigne en fleur, je suis une campagne fleurie.»

«Tu es une vigne flétrie, tu es un étang desséché, tu es une ville pillée, et tu ne le sais pas.»

«Vite accourez, mes cent servantes; mes cinq cents esclaves, accourez; apportez-moi mes vêtements pour que je sorte, pour que j'aille demander justice.»

Qui vit jamais le soleil à l'aurore ou les étoiles à midi? Qui vit jamais femme bien née rôder durant la nuit?

«Juge, rends-moi un bon jugement; roi, rends-moi justice. Un de tes braves, un de tes hommes du Caire, avec adresse, avec tromperie, s'est introduit chez moi et m'a embrassée.»

«Fais-moi son signalement, et peut-être le reconnaîtrai-je.»

«Il est grand, mince de corps, droit comme un cyprès, et sa taille est souple comme une branche de citronnier.»

«Au signalement que tu me donnes, ce doit être Chartzianis.»

Un message part, un message arrive à la porte de Chartzianis.

«Viens ici, seigneur Chartzianis, le roi te demande.»

«Et que me veut le roi, que me veut mon maître? J'étais hier à sa porte; pourquoi me demande-t-il aujourd'hui?»

«Une jeune belle t'accuse de lui avoir ravi son honneur; ou prends-la pour femme, ou rends-lui son honneur.»

«Si je l'épouse, je la carresserai, je l'embrasserai. Où donc sont les lampes, où sont les cierges à donner aux prêtres; où sont les châtaignes et les noix à donner aux assistants? Mais à elle qui est belle, à elle qui est fille d'archonte, je lui donnerai des amandes amères, pour que la bouche lui en devienne amère aussi.»

« Viens, viens ici, ma petite Arété; je veux te faire

κ' ἐγὰ θέλω τὸν Χαρτσιανὴ ποῦ πῆρεν τὴν τιμή μου.» «Κυρὰ, καμπάνα φράγκικη, ῥωμαῖκο σημαντῆρι, ποῦ σὲ σημαίνουν ςτὴν Φραγκιὰ κὴ ἀκοῦσαι ςτὸ Μισῆρι, σήμερ' εἶναι παρασκευὴ, κ' αὕριο μέγα σαββάτο,

130 τὴ κυριακὴ νὰ κάμωμε τὸν ἐδικό μας γάμο.»
Καὶ ὅντα την περνούσανε ἀπαὶ τὴ γειτονιά της,
ἡ μάννα της ἐμπρόδαλεν ἀπαὶ 'ψηλὸ παλάτι·
«"Εθγ', 'Αρετοῦλά μου, νὰ 'δῆς, [νὰ 'δῆς, καὶ νὰ θαυμάσης]

άνδρογυνάκι ποῦ περνᾶ, πολλά 'μορφο ποῦ εἶναι!

135 ὤμορφος εἶναι ὁ γαμβρὸς, ὤμορφη 'ναι κ' ἡ νύφη,
μὰ τῷ γαμβροῦ τὸ λύγισμα ἡ νύφη δὲν τὸ ἔχει.»

«᾿Ανάθεμά σε, μάννα μου, σὰν την κακὴ ἐρυψιάνα,
ποῦ ἀνήβασες τὸν Χαρτσιανὴ ἀπάνω [εἰς] τὴν σκάλα.»

### 139.

Πήτα ν' ἀνάψω τὸ λουλὸ κ' εὐρίσκω ἔναν τσουκάλι, κ' ἐξεσκεπάζω καὶ θωρῶ μιὰν ὅρνιθα μεγάλη· ἀπὸ τὰ πόδια τὴν ἀρπῶ καὶ ςτὴν ταθέρνα πάω· «Ταθέρνα, θάλε με κρασὶ, τὴν ὅρνιθα νὰ φάω.» 5 Κὴ ἐκεῖ, πῦ τὴν μισότρωγα, ςτοῦ κερατᾶ τὴν πόρτα, μοῦ κάμανε τὴν πλάτη μου σὰν τὴ μαυροκαππότα.

### 140.

# ΤΟ ΔΑΧΤΥΛίΔΙ.

ΠῶΡΑ τὴν ἄκρη τοῦ γιαλοῦ, τὴν ἄκρη τοῦ θαλάσσου, βρίσκω μιὰ κόρη ῥοδινὴ καὶ μιὰ ξανθομαλλοῦσσα· χτενίζει τὰ ξανθὰ μαλλιὰ και χύνει μαῦρα δάκρυα· κ' ἐγὼ διαδάτης πέρασα καὶ τήνε χαιρετάω· ma dame, et de celle qui est maintenant ma dame je veux faire ton esclave.»

« Oh! non, mon maître; non, mon roi, garde ta dame; c'est Chartzianis que je veux, celui qui m'a ravi mon honneur. »

[Et Chartzianis arrive qui lui dit]: «Ô ma dame, toi qui es comme une cloche franque, comme une cloche grecque, que l'on sonne au pays franc et qui retentit jusqu'au Caire; c'est aujourd'hui vendredi, c'est demain samedi, et dimanche sera le jour de notre mariage.»

Et, lorsque la noce passe par le quartier de la belle, voilà sa mère qui sort de son haut palais: «Viens, ma petite Arété, viens voir un couple d'époux qui passe; viens l'admirer, viens voir qu'il est charmant! Beau est le gendre et belle aussi est la bru, mais la fine taille du gendre, la bru ne l'a pas. »

«Oh! que Dieu te confonde, ma mère, c'est toi qui, comme une méchante entremetteuse, fis monter à Chartzianis l'escalier de ma chambre.»

#### CXXXIX.

JE suis allé pour allumer l'âtre et je trouve une marmite; je la découvre et j'aperçois dedans une grosse poule; je la saisis par les pattes et je vais au cabaret. «Cabaretier, versemoi du vin pour que je mange la poule.» Et là, où j'en mangeai la moitié, à la porte du bélître, on me mit les épaules noires comme ma capote. (Paros.)

#### CXL.

### LA BAGUE.

J'AI suivi le rivage de la mer, le bord de l'océan; je trouve une jeune fille rose, une jouvencelle aux blonds cheveux; elle peigne ses cheveux blonds et verse de sombres larmes. Et moi, voyageur qui passais, je la salue [et lui dis]: Santé 5 « Γειά σου, χαρά σου, λυγερή.» «Καλῶς τον τὸν λεβέντη.»

«Τί ἔχεις, κόρη, καὶ θρηνᾶς καὶ χύνεις μαῦρα δάκρυα;» «Λεθέντη, σὰν μ' ἐρώτησες, νὰ σοῦ τ' ὁμολογήσω· Θλέπεις ἐκείνη τὴν ἰτιὰ, τὴν ἀστραποκαμμένη, ςτὴ ῥίζα βγαίνει ἕνα νερὸ, βγαίνει καὶ μιὰ βρυσοῦλα,

- το ποῦ πίνουν τ' ἄγρια πρόβατα κỳ ἀλησμονοῦν τ' ἀρνιά των, καὶ πίνουν καὶ τὰ ἤμερα κῃ ἀλησμονοῦν τὴν μάνδρα. Κ' ἐκεῖ ἔσκυψα νὰ πιῶ νερὸ, νὰ πιῶ καὶ νὰ γιομίσω, κ' ἔπεσεν ἡ ἀρραβῶνά μου, τ' ὡρηὸν τὸ δαχτυλίδι, κỳ ἔποιος ἐμβῆ καὶ μοῦ τὸ βρῆ, ἄνδρα θὲ νὰ τὸν πάρω.»
- 15 Κάνεις δεν ὰποκρίθηκεν ὰπό τὰ παλληκάρια, παρὰ τῆς χήρας ὁ υίὸς, ἐκεῖνος ἀποκρίθη, γδένεται, ξυπολίζεται καὶ ςτὸ πηγάδι μπαίνει· βρίσκει τὰ φίδια σταυρωτὰ καὶ ταῖς ὰχειαῖς πλεμμέναις, βλέπει τὴν ἀβραβῶνά της σὲ μιᾶς ὀχειᾶς κεφάλι·
- 20 «Τράθα, κόρη, τὸν ἄλυσο, τί μ' ἔφαγαν τὰ φίδια, κ' εὐρέθ' ἡ ἀρραθῶνά σου, τ' ὡρχὸν τὸ δαχτυλίδι.»

### 141.

# Ή ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥΛΙ.

Πογλάκι ἐκηλάδησε μέσα ςτὸ περιβόλι· δὲν ἐκηλάδει σὰν πουλὶ, νὰ λέη σὰν ἀηδόνι, μόν ἐκηλάδει κὴ ἕλεγε ἀνθρώπινο λαλοῦδι· βασιλοποῦλα τ' ἄκουσε ἀπὸ 'ψηλὸ παλάτι·

ς «Νάχα, πουλί, τὰ κάλλη σου, καὶ τὸν κελαδισμό σου, καὶ τὰ χρυσά σου τὰ φτερὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς με!»
«ˇΙντα τὰ θὲς τὰ κάλλη μου καὶ τὸν κελαδισμό μου,

et joie, jeune fille.» — «Sois le bienvenu, jeune homme.» — «Qu'as-tu, jeune fille, à gémir et à verser de sombres larmes?» — «Jeune homme, puisque tu m'as interrogée, je vais te le révéler. Vois-tu cet if, cet if brûlé par les éclairs? À sa racine jaillit de l'eau, à sa racine coule une source où boivent les brebis sauvages, et elles oublient leurs agneaux; une source où boivent les brebis domestiques et elles oublient leur bergerie. Là je me suis penchée pour boire de l'eau, pour boire et remplir [ma cruche], et mon alliance, ma belle bague, est tombée; celui qui y descendra pour me la retrouver, celui-là je le prendrai pour époux.» Personne ne donna de réponse, aucun pallikare ne répondit, si ce n'est le fils de la veuve. Il se déshabille, se déchausse, et descend dans le puits. Il y trouve des serpents entrecroisés, des vipères entrelacées, et il aperçoit l'alliance au cou d'une vipère. - « Tire la chaîne, fillette, car les serpents me dévorent. J'ai retrouvé ton alliance, ta belle bague.»

#### CXLI.

# LA PRINCESSE ET L'OISEAU.

Un petit oiseau chantait dans un jardin, il ne chantait pas comme un oiseau, comme un rossignol, mais il chantait et parlait en langage humain. Du haut de son palais une princesse l'entendit: «Que n'ai-je ta beauté, oiseau, que n'ai-je ton ramage, et tes ailes dorées pour cheveux de ma tête!»

«Pourquoi veux-tu ma beauté et mon ramage, et

καὶ τὰ χρυσά μου τὰ φτερὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς σου;

Έσὺ τὸ πίνεις τὸ νερὸ μέσ' ςτ' ἀργυρὸ ποτῆρι,

10 κ' ἐγὼ τὸ πίνω τὸ νερὸ γουλιὰ γουλιὰ ςτὴ βρύσι·
ἐσὺ κοιμᾶσαι ςτὰ ψιλὰ καὶ τ' ἄσπρα σεντονάκια,
ἐγὼ κοιμοῦμαι ςτὰ κλαριὰ μὲ φόβο, μὲ τρομάρα·
σὺ ἀπαντέχεις ἄγουρο νὰ βγῆ νὰ σὲ φιλήση,
κ' ἐγὼ ἀπαντέχω κυνηγὸ γιὰ νὰ μὲ κυνηγήση.»

#### 142.

# ΟΙ ΣΑΡΆΝΤΑ ΚΛΕΦΤΑΙΣ.

ΣΑΡΑΝΤΑ κλέφταις ήμαστου, σαράντα πελληκάρια, κ' ετρώγαμε καλό ψωμί, και τρυφερά κατσίκια, κ' ἐπίναμε καλὸ κρασὶ, . . . κ' ἐκάναμ' ὄρκο ςτὸ σταυρὸ κ' ἐπάνω ςτὸ βαγγέλιο, 5 αν άρρωστής ό σύντροφος να μη τον άρνηθοῦμε. Κ' άρρωστης ο άνδρειότατος, το άξιο πελληκάρι, σαράντα μέραις τὸν βαστοῦν, σαράντα μερονύκτια. έσάπηκαν οι νῶμοί τε κ' ἐπέσαν τ' ἄρματά τε. . . κ' ένας του άλλου λέγει. 10 « 'Αδέρφια, άρνιούμεστ' τον, άδέρφια, άφινομέ τον;» Έκεῖνος κάπου τ' άκουσε κάπου 'χε τ' άγροικήσει. «Άδερφια, μη μ' άφίνετε · άδερφια, μη μ' άρνιέσθε, μόν ἀίντετέ με ςτὸ δουνὸ κ' εἰς τὴν κορφὴν ἐπάνω. κόψτε κλαδιά καὶ βάλτε με, κόψτε μουρτιαῖς, στρῶστέ με, 15 καὶ βάλτε με κ' ἐπίστομα, νὰ μὴ δῶ πῶς περνᾶτε. Μή 'πήτε τής μαννίτσας με πῶς εἶμ' ἀποθαμμένος, μα 'πητε της μαννίτσας μου πως ήμουνα γραμμένος. έγράφθηκα ςτη Μπαρμπαριά, ςτούς Τούρκες, ςτην άρμάδα, κ' ἀπέθανα ςτὸν πόλεμο μὲ τὸ σπαθὶ ςτὸ χέρι.»

mes ailes dorées pour les cheveux de ta tête? Toi, tu bois de l'eau dans une coupe d'argent, et, moi, je bois l'eau gorgée à gorgée à la source. Toi, tu dors dans des draps blancs et fins, et, moi, je dors dans les branches avec crainte, avec frayeur. Toi, tu attends qu'un jeune homme vienne t'embrasser, et, moi, j'attends un chasseur pour me faire la chasse.»

### CXLII.

## LES 40 CLEPHTES.

Nous étions quarante clephtes, quarante braves pallikares, et on mangeait de bon pain et de tendres chevreaux, on buvait de bon vin et on faisait des serments sur la croix et sur l'évangile, on jurait de ne pas abandonner son compagnon s'il était malade; et le plus brave, le plus vaillant pallikare, tomba malade. Quarante jours ils le portèrent, quarante jours et quarante nuits. Les épaules lui pourrirent et ses armes tombèrent; et l'un dit à l'autre: «Frères, est-ce que nous le renions, frères, l'abandonnons-nous?» Mais celuici les avait ouïs, celui-ci les entendit. «Frères, ne me reniez point; frères, ne m'abandonnez pas, mais portez-moi sur la montagne, portez-moi sur le sommet; coupez des branches et déposez-moi dessus; coupez des rameaux de myrte et étendez-moi dessus et tournez-moi le visage contre terre, afin que je ne vous voie point passer. Ne dites pas à ma mère comment je suis mort, mais dites à ma mère que je me suis enrôlé, que je me suis engagé [pour combattre] les pirates Barbaresques, les Turcs et leur flotte, et que je suis mort en combattant l'épée à la main.» (Corse.)

### 143.

# Τὰ ΔΥΌ ἀΔΕΛΦΙΑ.

Σέρα ξκλαιεν τὸν πουρνόν, σέρα τὸ μεσημέριν, πᾶς κ' ξκλαιεν τὸν ἄντραν ἄτζ, ξκλαιεν τὰ παιδία τζ, εἶχεν υἰὸν πραγματευτὴν, εἶχεν υἰὸν στρατιώτην, εἶχεν υἰὸν ςτὰ γράμματα μακρὰ ςτὴ 'Ρωμανίαν' στρατιώτης καὶ πραγματευτὴς οἱ δύγ' ἐντάμαν πάγνε, στρατιώτης πάντα ξλεγεν πάντα γιὰ τὴν στρατίαν, πραγματευτὴς πάντ' ξλεγεν πάντα γιὰ τὴν πραγμάτειαν. 'Απὸ τὴν Πόλιν ξρχετον κῃ ἀπὸ τὴν πραγματείαν, εἶχεν καὶ χίλια φούλυρα, εἶχεν καὶ δυὸ μουλάρια, ο ἐπέντεσεν τὸν χαραμὴν ἀπάν' ςτὸ σταυροδρόμιν' «Πραγματευτή μ', ποὖν' τ' ἄσπρα σε καὶ πῶν ἡ πραγματεῖαί σ';»

« Έγω 'χω χίλια φούλυρα, ἔχω καὶ δυό μουλάρια, ἐπάρ' τὰ χίλια φούλυρα, ἔπαρ' τὰ δυό μουλάρια, κ' ἐμἐν μονάχον χάρισον τὴν θλιθερὴν τὴν μάννα μ'.» τς « Κὶ παίρ' τὰ χίλια φούλυρα, 'κὶ παίρ' τὰ δυό μουλάρια, ἔσυρεν τὸ χαντζάριν του κ' ἀτὸν τριχαντζαράζει, τ' ἕναν κρούγ' ἄτον ςτὸ πλευρὸν, τ' ἄλλο ςτὴν ἀμασκάλαν, καὶ τ' ἄλλο, τὸ μικρότερον, κρούγ' ἄτον ςτὴν καρδίαν. καὶ ξὰν ἐμετανόησεν, καὶ ξὰν ἐμετανοῦντζεν·

20 κλώσκεται, ἐρωτᾳ τονε · τὰ γονικά σ' ἀπόθεν;
«Ἐμέναν ὰς τ' ἐσκότωσες, ντὸ θέλεις κ' ἐρωτᾳς με;»
«Ἐγὼ χίλιους ἐσκότωσα, κ' ἡ κάρδια μ' 'κ ἐτραλίγεν,
ἀτώρ' ἐσὲν ἐσκότωσα κ' ἡ κάρδια μ' ἐτραλίγεν,
ἐτρόμαξεν τὸ χέρι με καὶ τὸ χαντζὰρ ἐροῦξαν.»

#### CXLIII.

### LES DEUX FRÈRES.

UNE veuve pleurait le matin, une veuve pleurait à midi; elle ne pleurait pas son mari, mais elle pleurait ses enfants. Elle avait un fils marchand, elle avait un fils soldat, elle avait un fils qui étudiait au loin dans la Romanie. Le marchand et le soldat allaient bien ensemble tous deux; le soldat parlait toujours, toujours de la guerre, et le marchand parlait toujours, toujours du commerce. Il revenait de Constantinople où il avait traité des affaires; il avait mille pièces d'or et il avait aussi deux mulets; dans le carrefour il rencontra un brigand: «Marchand, lui dit-il, où est ton argent et où sont tes marchandises.» - «J'ai mille pièces d'or, j'ai aussi deux mulets; prends mes mille pièces d'or, prends mes deux mulets, et fais-moi seulement la grâce de me laisser revoir ma pauvre mère.» Il ne prit point les mille pièces d'or, il ne prit pas les deux mulets, mais il tira son poignard et lui en donna trois coups, l'un au côté, l'autre à l'épaule, et le troisième, le plus petit, il le lui donna au cœur. Et il s'en repentit, et il en eut du remords; il se tourne et interroge le marchand: «Quelle est ton origine? lui dit-il.» - «Tu m'as assassiné, pourquoi me questionnestu?» - «J'en ai tué mille et mon cœur n'a pas été ému et, maintenant que je t'ai donné un coup mortel, mon cœur a été touché de compassion. Ma main a tremblé et mon

25 « Εμείς τρια αδέλφια έμες, ενας τον αλλον 'κ είδεν· ένας εγέντον τηρητής, εξέθεν ςτά ρασία, άλλος έτον ςτά γράμματα μακρά ςτην ξενιτείαν, έγω έμνε πραγματευτής, ξκαμνα πραγματείαν.» «Κατά που λές, πραγματευτή, έμεις άδέλφια ήμες.» 30 Άς τὸ χέριν άρπάζα τον καὶ ςτὸν γιατρὸν ὑπάγει. «Γιατρέ μου κοσμογιάτρευτε, καὶ κοσμογιατρεμένε, για γιατρευσον τὸν αδελφόν μ', ἄτος θὲ ν' ἀποθάνη: αν θέλης χίλια, έπαρε κ' αν θέλης δυό χιλιάδες, αν θέλς έπαρ' τον μαυρόν μου που στέκ' αρματωμένος.» 35 «Ούδε τα χίλια παίρ' εγώ, ούδε τα δυό χιλιάδες, οὐδὲ παιρῶ τὸν μαῦρόν σου πε στέκ' ἀρματωμένος. άδα ςτα δύο μαχαιραίς έγω γιατρόν θα βάλω, άδα ςτης κάρδιας την γεράν, άδα γιατρός 'κ έμπαίνει.» «Κατά μου λές, νέ γιάτρε μου, άτος θε ν' άποθάνη.» 40 Έσύρεν τὸ χαντσάριν του, ςτὴν κάρδιαν ἄτ' ἐντῶκεν. ίδες μίαν επέθανα, ίδες μίαν ετάφα.

### 144.

### Ή ΘΕΟΝΙΤΣΑ.

«Τί ἔχεις, Θεονίτσα, ΄μέρα καὶ νύχτα κλαῖς, κ' ἐμένα τὴ νενέ σου τί ἔχεις δεν μοῦ λές;» «Τί νὰ σοῦ ᾿πῷ, νενέ μου, τί νὰ σοῦ δηγηθῷ; ποῦ ξεύρεις ἀπ' ἀγάπη κη ἀπὸ κρυφὸν καϋμό! 5 ςτὸ παραθύρι στεκούμουνα, δυαλίζουμουν, ὁ ἐραστὴς ἀπέρνα κη ἐδαιμονίζουμουν.» «Κάλλια Ἰχω, Θεονίτσα, ςτοῦ Τούρκου τὸ σπαθὶ

poignard est tombé.» — «Nous étions trois frères, l'un ne connaissait pas l'autre. L'un est devenu brigand et est allé dans les montagnes, l'autre étudiait bien loin en pays étranger, et moi je me suis fait marchand et je me suis livré au commerce.» — «D'après ton dire, marchand, nous sommes frères.»

Il le prend par la main et le conduit au médecin. — "Médecin, toi qui guéris les gens, toi qui donnes des remèdes à tout le monde, guéris mon frère, mon frère qui va mourir. Si tu veux mille pièces d'or prends-les; si tu en veux deux mille, je te les donne; et, si tu le veux, prends mon cheval tout enharnaché. " — "Je ne prends ni mille ni deux mille pièces d'or, je ne prends pas ton cheval tout enharnaché; à deux des blessures je mettrai un remède; mais, la blessure du cœur, il n'y a point de médecin qui puisse la guérir. " — "D'après tes paroles, médecin, mon frère va mourir."

Il tira son poignard et se l'enfonça dans le cœur. Ensemble ils moururent, ensemble aussi on les ensevelit.

(Trébizonde.)

### CXLIV.

# THÉONITSA.

«Qu'AS-TU donc, Théonitsa, à pleurer nuit et jour? pourquoi ne me le dis-tu pas à moi qui suis ta mère?» — «Que te dirai-je, ma mère, que te raconterai-je, à toi qui connais l'amour et les peines secrètes? Je me tenais à la fenêtre, je me mirais, et quand passait mon amant, le diable s'emparait de moi.» — «J'aimerais mieux te voir périr par l'épée d'un

κὴ όχι 'Ρωμηὸ νὰ πάρης, νὰ γείνης Χριστιανή· κάλλια 'χω, Θεονίτσα, ςτὸν ἄδη νὰ σὲ 'δῶ,

- 10 κη όχι 'Ρωμηὸ νὰ πάρης, γαμπρὸ νὰ τόνε 'πῶ.»
  Κ' ἡ κόρη ἀπὸ τὴν πίκρα ἠσθένησε βαρειὰ,
  βαρειά 'πεσε ςτο στρῶμα καὶ δὲ σηκώθη πγειά.
  'Αλήθεια σὰν ἠπόθαν', στεφάνι βάναν τση,
  κὰ ἐχτύπα τὸ κεφάλι ἡ Τούρκα μάννα τση·
- 15 ὅταν τὴν κατεβάζαν ἀπὸ τὴ σκάλα τση μικροὶ μεγάλοι κλαῦσαν τὰ μαῦρά της μαλλιά. «Σὰ θὰ μ' ἀντιγναδιάσουνε ςτῆς Παναγιᾶς τὴν πόρτα, κλαύσετε, φῶς μου, δυνατὰ νὰ μαραθοῦν τὰ χόρτα. Ἐραστὴ, ςτὸν ἄδη θἄμπω, κ' ἔλα νὰ μὲ ἀσπασθῆς,
- 20 με χαράν μου ἀποθαίνω ὰν καὶ σὰ με λυπηθῆς· κάτσε καὶ τρισμακάρισε, τὰ κόλλυβά μου φά τα, κλαῦσε, πουλί μου, δυνατὰ τὴν νέα ποῦ σ' ἀγάπα.»

### 145.

Τὸ Γιάννη ἐβάλαν φυλακὴ νὰ κάμη τριάντα 'μέραις, κὴ ἐπαραπέσαν τὰ κλειδιὰ καὶ κάνει τριάντα χρόνους. Έννιὰ μηλιαῖς ἐφύτευσε ςτῆς φυλακῆς τὴν πόρτα, κὴ ἀπο το' ἐννιά 'φαγε καρπὸ, ἐλευτεριὰ δὲν είδε.

- 5 Μιὰ κυριακή καὶ μιὰ Λαμπρή καὶ μιὰ γιορτή μεγάλη, 
  ό Γιάννης ἀναστέναξε κ' ή φυλακή ἐταράχθη· 
  δασιλοποῦλα τ' ἄκουσε μέσα ςτὴν κάμαρά τση, 
  καὶ στέλνει καὶ τὸν ἔκραξε γιὰ νὰ τὸν ἐρωτήση· 
  «Γιάννη, ἀν πεινᾶς, δὲν γεύεσαι· Γιάννη, ἀν διψᾶς, 
  δὲν πίνεις:
- Γιάννη, τ' ἔχεις καὶ θλίβεσαι καὶ βαρυαναστενάζεις;»
   «Ἐμὲ μ' ἐβάλαν φυλακὴ νὰ κάμω τριάντα 'μέραις,

Turc, Théonitsa, qu'épouser un Grec et devenir chrétienne; j'aimerais mieux te voir dans le tombeau que la femme d'un Grec qu'il me faudrait appeler mon gendre.» — Et, de douleur, la jeune fille tomba gravement malade; gravement atteinte elle se mit au lit et ne se releva plus. Quand elle fut morte on lui mit une couronne et la Turque sa mère se frappait la tête [de désespoir]; quand on la descendit par l'escalier, petits et grands pleurèrent ses noirs cheveux. — «Lorsqu'on me fera passer par devant la porte de la Panagia, pleurez, ô ma lumière, pleurez fortement pour que l'herbe se fane. Ò mon amant, je descends dans le sépulcre, viens-y m'embrasser; je meurs avec joie, si toutefois tu me regrettes. Assieds-toi et récite trois fois pour moi la prière des trépassés; mange mes gâteaux funèbres; pleure, mon oiseau, pleure fortement la jeune fille qui t'aimait.»

(Chant de Syrtos; danse nationale.)

### CXLV.

JEAN a été mis en prison pour y passer trente jours; les cless ont été égarées et il y passe trente ans. Il planta neuf pommiers à la porte de la prison, et des neuf il mangea des fruits et ne vit pas la liberté. Un dimanche, un jour de Pâques, un jour de grande sête, Jean poussa un soupir et la prison en sut ébranlée. Dans sa chambre la princesse l'entendit; elle le fait appeler et l'interroge: «Jean, si tu as faim, ne manges-tu pas? Jean, si tu as soif, ne bois-tu pas? Jean, qu'as-tu donc que tu te désoles et que tu soupires si prosondément. »

«On m'a mis en prison pour y passer trente jours;

κὰ ἐπαραπέσαν τὰ κλειδιὰ καὶ κάνω τριάντα χρόνους κη ἀπόψε ἀνειρεύτηκα, ςτὸν ὕπνο ποῦ κοιμούμουν, ποῦ μ' ἄλλον τὰ γυναῖκά μου θέλουν νὰ τὰν παντρέψουν.» 15 «᾿Αν ἢναι, Γιάννη, σὰν μοῦ λὲς, καὶ σὰν μῦ συντυχαίνεις, σύρε ςτὸ σταῦλό μ', ἔπαρε τὸ μαυροπαιγνιδιάρη, καὶ μὰ σὲ πάρη ὁ θάρρος σου ψτερνιὰ γιὰ νὰ τῦ δώσης, γιατὶ σοῦ σπέρνει τὰ μυαλὰ τοῦ βάθου δέκα πήχαις. Κὰ ὁ Γιάννης ἐπαράκουσε, ψτερνιὰ δίνει τῦ μαύρου, κὰ ἀπὰ τὰ βουνὰ ποῦ βρίσκονταν ςτυς κάμπους ἐπετάχθη, κ' εὐρίσκει ἕνα προεστὸ ποῦ σκάψτει καὶ κλαδεύει «Καλῶς τὰ κάνεις, προεστέ.» — «Καλῶς, τὸ παλληκάρι.» «Καὶ τίνος εἶν' τ' ὰμπέλι αὐτὸ ποῦ σκάψτεις καὶ κλαδεύεις;»

«Τῆς ἐρημιᾶς, τῆς ἀκληριᾶς, τοῦ γυιοῦ μου τοῦ Γιαννάκη,

25 ποῦ σήμερα ή γυναῖκά του θὰ πάρῃ ἄλλον ἄντρα, ἐψὲς ἐπῆραν τὰ προικιὰ καὶ σήμερα τὴ νύφη.»
«Πές μου, νὰ ζήσης, προεστὲ, καὶ πῦ τὰς ἀπανταίνω;»
«Ἄν ἦν' ὁ μαῦρος γλήγορος, ςτὸ σπίτι τοὺς προφτάνεις, κὴ, ἀν ἦν' ὀκνὸς ὁ μαῦρός σου, ςτὴν ἐκκλησιὰ τοὺς βρίσκεις.»
30 Δίνει φτερνιὰ τοῦ μαύρου του, ςτὸ σπίτι τὰς πλακόνει.
«Καλῶς σᾶς ηὖρα, ἄρχοντες, καὶ σὲ, γλυκειά μου νύφη.»
«Κάτσε, Γιαννάκη, ςτὴ χαρά · γιὰ κάτσε καὶ ςτὸ γιῶμα.»

«Δέν ἦρθα 'γω γιὰ τὴ χαρὰ, δέν ἦρθα γιὰ τὸ γιῶμα, μόν ἦρθα γιὰ τὴ νύφη σας, ὁποὖν δικό μου ταῖρι.» les cless se sont trouvées perdues et j'y ai passé trente ans. Et cette nuit, pendant mon sommeil, j'ai rêvé qu'on veut marier ma femme avec un autre.»

« Si c'est comme tu me le dis, Jean, si c'est comme tu me le racontes, va dans mon écurie, prends le cheval fringant, mais qu'il ne te vienne pas à l'idée de lui donner un coup d'éperon, car il te répandrait la cervelle à dix coudées de profondeur.»

Et Jean n'en tint pas compte; il donne un coup d'éperon au cheval; et, des montagnes où il se trouvait, il fut lancé dans la plaine. Il trouve un primat qui bêche et qui émonde. — «Bonjour, primat.» — «Sois le bien venu, jeune homme.» — «À qui appartient la vigne que tu bêches et que tu émondes?» — «C'est celle d'un malheureux, celle d'un pauvre déshérité, c'est celle de mon fils Jean, dont la femme épousera aujourd'hui un autre mari. Hier on a pris la dot, et aujourd'hui c'est au tour de la bru.» — «Que Dieu te soit en aide, primat; dis-moi, où puis-je les rencontrer?» — «Si ton cheval est rapide, tu les trouveras à la maison; si ton cheval est lent, tu les trouveras à l'église.»

Il donne un coup d'éperon à son cheval, et il les trouve à la maison.

«Soyez les bien retrouvés, seigneurs, et toi, ma douce épouse.» — «Prends place à la noce, Jean; assieds-toi pour manger.» — «Je ne suis pas venu pour la noce, je ne suis point venu pour manger, mais je suis venu pour votre mariée, qui est ma propre compagne.»

### 146.

# ο ΤΣΟΛΑΚΗΣ.

Τεολίκης βάρκ ἀρμάτονε ςτὴ Ζάγουρα νὰ πάχι, νὰ κάμη Πάσχα καὶ Λαμπρὴ μ' οὖλα τὰ παλληκάρια· ςτὸν ὁρόμον ὁποῦ πήγαινε, ςτὴ στράτα ποῦ διαβαίνει, κάτεργα τὸν μηνύσανε μὲ τὴν τρομπομαρίνα·

ς «Μάϊνα, Τσολάκη, τὰ πανιὰ, μάϊνα καὶ πάρ' τα κάτου.»
«Δὲν τὰ μαϊνάρω, μώρ' Πασιᾶ, καὶ δὲν τὰ παίρνω κάτυ, εἶμαι Τσολάκης ξακουστὸς, εἶμαι καὶ πονεμένος, ςτὴν Πόλι καὶ ςτὴν Ζάγουρα εἶμαι ζωγραφισμένος.»

Κὴ ἀκόμη ὁ λόος δἐν τέλειωσε καὶ συντυχιὰ κρατῖσε,
το Τσολάκης ἐβαρέθηκε ἀπ' τὸ δεξί του χέρι,
γιώμισ' ἡ θάλασσα κορμὶ καὶ τὸ καράβι γαῖμα.
Λαλεῖ ςτὰ παλληκάρια του καὶ τοῖς ἐπαραγγέλνει·
«Ἄν πᾶτε, παλληκάρια μου, ςτὸν ξρμο μου τὸν τόπο,
μαῦρα πανιὰ ν' ἀνοίξετε ςτὸ ξρμο μου καράβι·

15 πέστε καὶ χαιρετίσματα εἰς τὴ γλυκειά μου μάννα, καὶ ςτὴ δόλια γυναῖκά μου, [ςτὴ δόλια μου γυναῖκα]· ὅντας ἀσπρίση ὁ κόρακας καὶ γένη περιστέρι, κὴ ὅντας στερεύση ἡ θάλασσα καὶ γένη περιδόλι, τότες, ὰς τὸ φυλάγουνε, νὰ ἔρθη ὁ Τσολάκης,

20 να κάμη Πάσχα καὶ Λαμπρη μ' οὖλα τὰ παλληκάρια.»

#### CXLVI.

#### TSOLAKIS.

TSOLAKIS mettait une barque en mer pour aller dans le Zagora célébrer les fêtes de Pâques avec tous les pallikares. Dans le chemin qu'il parcourait, dans la route qu'il suit, des galères l'avertissent avec la trompe marine. — «Cargue les voiles, Tsolakis, cargue les voiles et abaisse-les.» - «Je ne les carguerai point, Pacha, et je ne les abaisserai pas. C'est moi qui suis le fameux Tsolakis, et mon portrait a été peint dans le Zagora et à Constantinople.» Il n'avait pas achevé de parler, son discours durait encore qu'il fut frappé à la main droite. La mer est pleine de cadavres et le vaisseau rouge de sang. Il s'adresse à ses pallikares et leur fait ses recommandations: «Si vous allez, pallikares, dans mon pauvre pays, déployez des voiles noires sur mon pauvre navire; saluez de ma part ma douce mère, saluez aussi mon épouse, ma pauvre femme désolée. Quand le corbeau blanchira et deviendra colombe, quand la mer sera à sec et deviendra un jardin, alors, qu'on y prenne garde, Tsolakis viendra célébrer les fêtes de Pâques avec tous les pallikares.»

(Basse Mæsie.)

### 147.

# Ή ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ.

Ώ ΜΟΡΦΟΝΕΟΣ ἀγάπησε ὅμορφη ΄ πανδρεμένη,
κ' ἐχαίρουνταν ςτὸν ἕρωτα καὶ ςτὴν γλυκειὰν ἀγάπη·
πλὴν πίκρα ςτὴν ξεφάντωσι ἔμελλε νὰ φυτρώση·
ὁ ἄνδρας ὁ βαρειόμοιρος τὴν προδοσιὰ λογιάζει,
ς καὶ παίρνει τοὺς συντρόφους του, καὶ πάει νὰ τοὺς
πλακώση·

ηὖρέ τους κ' ἐξεφάντοναν γλυκά ςτὸ μεσονύχτι,
κ' εἰχανε στρῶμα τὴν δροσιά, καὶ φωτερὸ τ' ἀστέρια.
'Ο ἄνδρας τὴν γυναῖκά του ἀλύπητα σκοτόνει,
αίμάτωσε τὰ χέρια του ςτὰ στήθη ποῦ φιλοῦσε.

- Τον ἐραστὴν ἐπιάσανε οἰ ᾿πίλοιποι συντρόφοι, κ᾽ ἐφέραν ἄτι ἄγριο Θρεμένο μέσ᾽ ςτοὺς λόγγους· σαράντα τὸ κρατούσανε τ᾽ ἄλογο τ᾽ ἀψιασμένο, καὶ σὰν θηριὸ χλημίτριζε καὶ ἐτσαλαπατοῦσε. Τὸν δόλιο τὸν ὡμορφονιὸ ςτ᾽ ἄλογο τὸν ἔδέσαν,
- 15 κ' ἔπειτα τὸ βαρέσανε νὰ φύγη νὰ μανίση· γιὰ πέντε ἡμερόνυχτα τ' ἄλογο περπατοῦσε, δὲν ἐπορπάτειε μἄφευγε σὰν τοῦ βουνε ξεφτέρι· ποτάμια, λόγγους ἕσκισε, καὶ ῥάχαις καὶ λαγκάδια, ἡ σάρκες 'ματωθήκανε τοῦ δόλιου καβαλλάρη·
- 20 τοῦ ἢλιου ςτὸ βασίλεμα τῆς πέμπτης τῆς ἡμέρας,
  τὸ ἄλογο γονάτισε καὶ πέφτει ἀποθαμμένο,
  καὶ ἄψυχος τἔ κείτεται ἀπάν ὁ καβαλλάρης,
  κη ἄγρια πουλιὰ μαζώχθηκαν νὰ φᾶνε τὰ κορμιά τους.
  Διαβάταις ἐπερνούσανε ἐκείνηνε τὴν ὥρα·

#### CXLVII.

### LA VENGEANCE DU MARI.

Un beau jeune homme aimait une belle femme mariée, et ils se réjouissaient dans leur amour, dans leur douce affection; mais dans leurs plaisirs l'amertume devait bientôt germer. Le mari, le malencontreux mari, soupçonne la trahison; il s'entoure de ses compagnons et va surprendre les amants, il les trouve qui prenaient leurs doux ébats sur le minuit; pour lit ils avaient la rosée, pour flambeau les étoiles. L'époux tue sa femme sans pitié, il ensanglante ses mains dans ce sein qu'il couvrait de baisers. Les compagnons du mari se saisirent de l'amant, et ils amenèrent un theval sauvage, trouvé dans les forêts; quarante hommes contenaient ce cheval indompté, et, comme une bête farouche, il hennissait et frappait du pied. Sur ce cheval on attache le beau, le malheureux jeune homme, ensuite on frappe le coursier pour le faire fuir, pour l'irriter. Pendant cinq jours et cinq nuits le cheval courut; il ne courait pas, il volait comme l'épervier de la montagne, il franchissait fleuves et forêts, escarpements et vallées. Le malheureux cavalier a le corps tout ensanglanté; au coucher du soleil, le cinquième jour, le cheval ploya les genoux et tomba mort; sur lui reste étendu son cavalier privé de sentiment; et les oiseaux sauvages s'assemblent pour dévorer les deux cadavres. En ce moment passèrent des voyageurs: «Venez, ensevelissons

- 25 « Ἑλᾶτε να τὸν θάψουμε αὐτὸν τὸν παιθαμμένο, μὴν τόνε ψᾶνε τὰ πουλιὰ καὶ ἡμεῖς κριμαστοῦμε. » Κ' ἐκεῖ ὁποῦ τοῦ λυούσανε τὰ ἔρημα δεσμά του, ὁ νεὸς βαρειαναστέναζε, ἀνοιγοκλεῖ τὰ χείλη. Τὸν πήρανε, τὸν ἰάτρευσαν ἀπ' τὴν κακοπορία,
- 30 καὶ βασιλεᾶς ἐγίνηκε 'ς ἐκεῖνα τὰ λημέρια·
  καὶ δέκα χρόνους ἔκαμε ἀσκέρια νὰ μαζόνη,
  τὰ μάζωξε, τὰ σύναξε, τἄκαμε ὀκτώ χιλιάδες,
  κ' ἐπῆγε νὰ ἐκδικηθῆ ἀπάνου ςτοὺς ἐχθρούς του.
  Φλόγα σαρανταήμερα ἕκαψε τὰ χωριά τους,
- 35 τὸ βρέψος δἐν ἐγλύτωσε τῆς μάννας ςτὴν γαστέρα· κὴ ὅσοι διαβάταις κὴ ἀν περνοῦν ἀπ' τὰ καϋμένα μέρη, ποτὲ δἐν τὰ λογιάζουνε πῶς ἄνδρες λημεριάζαν, μόνε πῶς λόγγοι ἤτανε καὶ φίδια κατοικοῦσαν. Πλὴν 'λίγο ὁ νεὸς ἐχάρηκε τὴν 'κδίκησι ποῦ πῆρε·
- 40 γοργά κὴ αὐτὸς ἐπάτησε ςτ' ἀχνάρια τοῦ θανάτου, ςτὸν ἄδην ἀγκαλιάσθηκε μὲ τὴν ἀγαπητή του· κὴ ὡς τὸ παιδὶ Gαπτίζεται ςτὴν κρύα κολυμπήτρα, ἔτσι τοὺς δυὸ ςτὴν κόλασι φλόγα τοὺς περίζώνει.



ce mort, pour que les oiseaux ne le dévorent pas, ce dont nous aurions reproche.» Tandis qu'ils desserraient ses liens, le jeune homme pousse un profond soupir et entrouvre les lèvres. Ils le recueillirent et le guérirent des fatigues du voyage, et il devint roi dans ces contrées. Pendant dix années il réunit des troupes, il les réunit, les rassembla; il recruta huit mille soldats, puis il partit pour tirer vengeance de ses ennemis. Pendant quarante jours la flamme dévora leurs villages, l'enfant dans le ventre de sa mère ne fut pas épargné; et les voyageurs qui passent par ce pays désolé, ne se douteraient jamais qu'il fut habité par des hommes, mais [croiraient plutôt] qu'il y eut là des forêts où les serpents avaient leurs repaires.

Mais le jeune homme ne jouit pas longtemps de sa vengeance, bientôt il tomba lui-même dans les griffes de la mort. Dans l'enfer il serra dans ses bras son amante; et comme l'enfant est plongé dans le froid baptistère, de même les flammes infernales enveloppent les deux damnés.



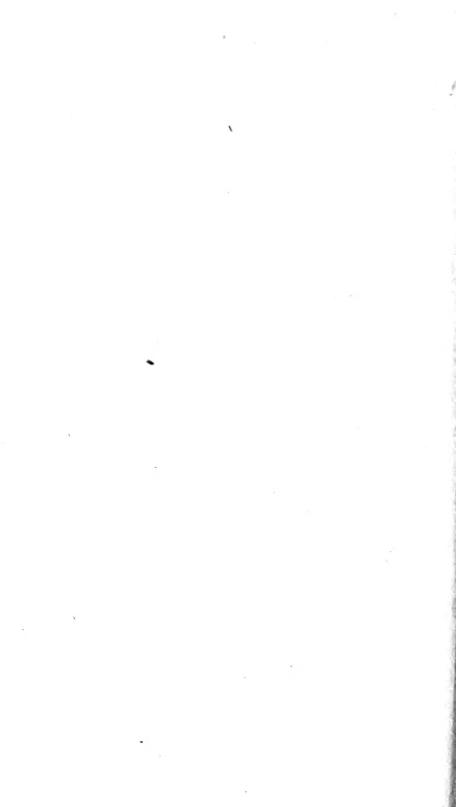

# SEPTIÈME PARTIE.

MANUSCRIT DE VIENNE.

DISTIQUES AMOUREUX.



I.

'Ληγοί, κρίμα τὸ ἔποισεν ὁ Ἐρωτας ΄ς ἐμένα, νὰ θέλης πάντα νὰ θωρῆς τὰ μάτια μη θλιμμένα!

2.

Άλλοί και είς τάπαθα κὴ άλλοι ςτὰ θέλω πάθη, κὴ άλλοι ςτὰ κακονύκτισα και διάφορον δέν είδα.

3.

Άλλοίμονον, ὁ Ἔρωτας ἐπιβουλεύτηκέ με, ἐπῆρέ μου τὴν ὴγαπῶ κ' ἔδοσεν κ' ἔσφαξέ με.

4.

ΆΝΑΝΔΡΑΛίΖΩ καὶ θωρῶ, τ' ἄστρο πε λάμπει ἐσ' εἶσαι, κὴ ἀπάνω ςτὸ κεψάλι μου καὶ ςτὴν ζωήν μου ἐσ' εἶσαι.

5.

'Απ εἰπαμεν καὶ τίποτες μηδέν τὸ πάρης θάρρος, γιατί ἡ ἀγάπη τόφερε καὶ τὸ δικό σου θάρρος.

II. Vers 1. καί. — 2. καί.

III. Vers 2. καὶ δόσεν καὶ σφαξέ.



I.

HÉLAS! que m'a donc fait l'Amour, que tu veux toujours voir mes yeux dans l'affliction?

#### II.

HÉLAS! combien ai-je souffert, combien souffrirai-je encore, et combien de mauvaises nuits j'ai passées en pure perte?

#### III.

HÉLAS! l'Amour m'a dressé des embûches, il m'a ravi celle que j'aime, l'a donnée [à un autre] et m'a égorgé.

### IV.

JE regarde et je vois que tu es l'étoile qui scintille, et que tu es au-dessus de ma tête, au-dessus de ma vie.

#### V.

SI je t'ai dit quelque chose ne le prends pas pour de la hardiesse, car c'est l'amour et ta propre hardiesse qui en sont la cause.

6.

Άνεπησες μου την καρδιά συνάμας με τό σῶμα, δεν άνασπάται δεύτερον μέσα ἀπό τό χῶμα.

7.

"Αν ήθελεν τὸ ρίζικὸ κ' ή ἐδική μου τύχη, αὐθέντρια, τὴν ὰγάπην σου ἐγὼ νὰ τὴν κερδίσω!

8.

"Αν ήτον μπορεσάμενον νὰ σκίζαν τὴν καρδιάν μου, μέσα σὲ ήθελαν εὐρεῖ, ἀκέραια συνοδιά μου.

9.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ είμαι καὶ πονῶ, καὶ τὸ πονῶ γυρεύω, ναύρῶ γιατρὸν, ἀγιάτρευτος παρὰ νὰ κιντυνεύω.

10.

'Anò πηγὴν πάλιν πηγὴ, κὴ ἀπὸ πηγὴν πηγάδιν, κη ἀπὸ παληὰ φιλήματα πάλιν καινούρι' ἀγάπη.

II.

'ΑΣΠΡΗ δέν είσαι τὰ πολλὰ, ξανθή καὶ δέν όμοιάζεις, μελαγχροινή καὶ νόστιμη ὅλ' είσαι τῆς ἀγάπης.

VI. Vers 1. συνέμας. — 2. τὸ δεύτερου.

IX. Vers 2. κιντινεύω.

Χ. Vers 1. πηγίν καὶ ἀπὸ. — 2. κενούρια.

XI. Vers 2. μελαχροινή.

#### VI.

Tu m'as arraché le cœur et torturé le corps, mais tu ne l'arracheras pas une seconde fois à la terre.

#### VII.

SI mon sort, si mon destin voulaît que j'arrivasse à posséder ton amour, ô ma maîtresse!

#### VIII.

S'IL était possible de fendre mon cœur, on te trouverait dedans, ô mon innocente compagne.

#### IX.

JE suis un homme qui souffre, et ma souffrance je la cherche; il me faut trouver un médecin, plutôt que de m'exposer à ne pas guérir.

#### X.

D'UNE source sort une autre source, et d'une source un puits, et de vieux baisers naît un nouvel amour.

#### XI.

BLANCHE, tu ne l'es pas beaucoup; à une blonde tu ne ressembles guère; tu es brune et gracieuse, toute entière à l'amour.

ΆΣπει καντήλα, μὴ ἡαγῆς · `στράφτο κερὶ, μὴ λύσης · Θρύση μου τετρακάθαρη, ἄλλου φιλὶ μὴ δώσης ·

#### 13.

Άππο ί μου, ζαφεῖρί μου, φοῦμος τῶν κορασίδων, όποῦ σὲ φίλειε τὴν αὐγὴν μεγάλην χάριν ἔχει.

#### 14.

'ΑΣΤΡΟ μ' όκ τὴν ἀνατολὴ, φεγγάρι μ' όκ τὴν δύσι, καὶ τίς νὰ πῷ νὰ κοιμηθῆ, καὶ τίς νὰ γαληνίση;

#### 15.

Αὐτλ τὰ μάτια τὰ ἔμμορφα μὲ θέλουν θανατώσει, καὶ σὲ 'λιγούτσικον καιρὸν μὲ θέλουν ρεμματίσει.

#### 16.

Δèn εἶται τὰ ποῦ γιώμιτες κάρβουνα τὴν ποδιά μου, καὶ φύτητές τα κὴ ἄναψαν κ' ἔκαψες τὴν καρδιά με;

#### 17.

Δὲκ ἔναι δῶ ςτὴν γειτονιὰν τέτοια γλυκοῦσσα κόρη, ώσὰν ἐσὲν, αὐθέντρια μου ἐμμορφοδυομματοῦσσα.

XII. Vers 1. στραύτο · λήσης — 2. δρύσην. τετρακάθαρην άλλο.

XIII. Vers 1. ζαφήρη. - 2. φίλιε. \*

XIV. Vers 1. μου. φεγκάρι μου . δύση. — 2. γαρσινίση.

XVI. Vers 1. όποῦ ἐγιόμησες. — 2. καὶ . καίκαψες.

XVII. Vers 1. γλυκούσα. — 2. ἐσένα . ἐμμορφοδυοματούσα.

#### XII.

BLANCHE lampe, ne te brise pas; cierge étincelant, ne fonds pas; source cristalline, ne donne pas de baisers à un autre.

#### XIII.

MA blanchette, mon saphir, gloire des jeunes filles, il a bien du bonheur, celui qui te baise à l'aurore.

#### XIV.

ÉTOILE de l'orient, lune de l'occident, qui pourrait dormir [près de toi] et demeurer tranquille?

## XV.

CES beaux yeux me donneront la mort, et avant peu de temps me feront noyer.

#### XVI.

N'EST-CE pas toi qui emplissais de charbons mon tablier, qui soufflais dessus pour les allumer et qui me brûlais le cœur?

#### XVII.

IL n'y a pas ici dans le voisinage une aussi douce jeune fille que toi, ô ma maîtresse aux beaux yeux.

Δέκι ἔνεν πλειό χειρότερον, ούδε δαρμοί ούδε πόνοι, σὰν άγαπῷ κὰνείς κρυφὰ καί δεν τὸ φανερόνει.

#### 19.

Δèn ἕν' τινὰς νὰ μὴν σὲ ἰδῆ νὰ μὴν τόνε λογχεύσης, μὲ τὰ ζαφειρομμάτια σου νὰ μὴν τόνε δοξεύσης.

#### . 20.

Δὲκ ἡμπορῶ, δέν δύνομαι, δέν τὸ βαστᾳ ἡ καρδιά μου, τὸν ἄνθρωπον τὸν ἀγαπῶ νὰ λείπ' ἀπὸ κοντά μου.

#### 21.

Δὲκ ήμπορῶ νὰ κοιμηθῶ, οὐδέ νὰ γαληνίσω, οὐδέ καλὴν καρδιάν έχω νὰ κάτσω νὰ δειπνήσω.

#### 22.

Δèn μὲ λυπᾶσαι ἀλλοίμονο! δὲν μὲ ψυχοπονᾶσαι, τὸν ἀσθενοπερπατητήν, τὸν δακρυογεμισμένον.

#### 23.

Δέντρο μου χρυσοπράσινο καὶ δροσερή μου βρύση, σταν σὲ θέλω θυμηθῆ τὸ στόμα μ' ἀποφρύσσει.

XVIII. Vers 1. πλοίω. — 2. ἀγαπῶ.

XIX. Vers 2. ζαφυρομμάτια . τὸν εδοξέψης.

XXI. Vers 2. κάτζω.

XXII. Vers 1. μελληπάσε. — 2. ἀστενοπερπατητήν (forme qu'on pourrait peut-être conserver).

XXIII. Vers 2. ἀποφρήση.

#### XVIII.

IL n'y a rien de pire, ni tourments ni chagrins, que d'aimer en cachette et de n'en faire rien paraître.

#### XIX.

PERSONNE ne peut te voir sans que tu le blesses, sans que tu lui lances des traits avec tes yeux de saphir.

#### XX.

JE ne puis supporter, mon cœur ne peut endurer que l'homme que j'aime ne soit pas près de moi.

#### XXI.

JE ne puis dormir, ni être calme, ni avoir le courage de m'asseoir pour prendre ma nourriture.

## XXII.

HÉLAS! tu ne me plains pas, tu n'as pas pitié de moi, le marcheur malade, l'homme baigné de pleurs.

#### XXIII.

ARBRE vert et doré, fraîche fontaine, lorsque je pense à toi, ma bouche se dessèche.

Δόξη σοι, ὁ θεὸς, ὅτι εἶοά το τὸ πράσινο τ' ἀστάχυ, ὁιατὶ κ' ἡ κόρη π' ἀγαπῶ ματάκια πλουμιστά 'χει.

## 25.

ΈΒιτΑ, κυρά μου, νὰ σὲ ἴδῶ, στάσου ςτὸ παραιθύρι, ὅτι γιὰ σὲ λιγόνομαι, πανώρηο μου ζαφεῖρι.

#### 26.

Ἐτὰ δέν λέγω, δέν λαλῶ 'ς τοῦτα τὰ διαβασμένα, ἀμμὴ ἐγροικῶ καὶ καρτερῶ 'ς τοῦτα ποῦ μέλλει νἄρθουν.

## 27.

ΈΓὰ ἔλεγα νὰ μ' ἀγαπᾶς, νὰ σ' ἔχω μοναχός μου,
 καὶ σὸ ἀφ' ὧν εἶσαι τῶν πολλῶν, σύρε καὶ τὴν ὁδόν συ.

#### 28.

ΈΔ΄ ξιμιορφο άναντράλισμα, γλυκήν ταπεινοσύνην, την ξχουν τα ματάκια σου με πόσην καλοσύνην.

#### 29.

'ΕΔᾶ 'ς τούτην τὴν γειτονιὰν ἕναι δένδρο καὶ τρίζει, κὴ ἀπὸ τὸ τρίσμα τὸ πολύ εἰς τὴν καρδιάν μ' ἐγγίζει.

XXIV. Vers 1. τὰ στάχη. — 2. καί . ποῦ. ματάκι. XXV. Vers 1. εὕγα . ἦδῶ . παρεθύρι. — 2. πανορίο . ζαφύρη. XXVI. Vers 2. ἀμί.

XXVII. Vers 1. μέ.

XXVIII. Vers 1. έμορφο.

#### XXIV.

GLOIRE à toi, mon Dieu, de ce que j'ai vu l'épi vert, car la jeune fille que j'aime a des yeux aux chatoyants reflets.

## XXV.

SORS, mon amante, pour que je te voie; tiens-toi à la fenêtre, car pour toi je dépéris, ô mon charmant saphir.

#### XXVI.

JE ne dis rien, je ne parle pas de ce qui est passé, mais je comprends, et j'attends ce qui va venir.

#### XXVII.

JE te disais de m'aimer, de n'être qu'à moi seul; mais, puisque tu es maintenant à tout le monde, passe ton chemin.

#### XXVIII.

VOYEZ quel charmant regard, quelle douce modestie, quelle bonté dans tes jolis yeux!

#### XXIX.

ICI dans le voisinage il y a un arbre qui craque, et ce craquement me va droit au cœur.

Ἐπιθημῶ κὴ ὀρέγομαι νὰ κάτσω μετὰ σένα, ὡσὰν ἡ μάννα δέχεται υἰὸν ἀπαὶ τὰ ξένα.

#### 31.

Ένατλ, ας είχες λυπηθή τὴν καρδια τὴν καϋμένη, καὶ τὸ κορμι ποῦ στέκεται μυριοσαϊττεμένο.

#### 32.

Είχαριστῶ τοὺς ἔρωτες ὁποῦ μὲ διαρμηνεῦσαν, κ' ἐμπῆκα ςτὴν ἀγάπη σου, πουλί μου ἡγαπημένο.

## 33.

Έχετε τὴν καλὴν νυκτιὰ, ματάκια μ', κοιμηθῆτε, καὶ τὸ πουρνὸ ξύπνήσετε καὶ μένα θυμηθῆτε.

#### 34.

ΈΨΕΣ ἐπερνοδιάβαινα, κόρη, ἐκ τὴν γειτονιά σου, κ' ἡ γειτονιά σου μ' ἦννοιωσεν, καὶ σὺ, κόρη, ἐκοιμάσου.

#### 35.

'Η ἀγάπη μου ςτὰ χέρια σου κάλλιος καὶ τὸ κορμί με, καὶ τ᾽ ἤθελες καλλήτερον τὸ λοιπονὲ, ψυχή μου;

XXX. Vers 2. ἀπέ. — Viennent, après le second vers, ces mots auxquels je ne comprends rien: Ὁτμὲ εἰς τὴν ἀγάπην πῦ πολλὰ πιθυμισμένος. Il y a certainement là une lacune.

XXXI. Vers 2. ὁποῦ.

XXXII. Vers 2. καὶ μπίκα . ἡγαπημένω.

XXXIII. Vers 1. νύκτα . μου.

XXXIV. Vers 2. καί . μὲ ἤνοσεν. ἐκοιμάσουν.

XXXV. Vers 1. κάλιος. — 2. τίθελες καλλίτερου. λοιπου έψυχή.

#### XXX.

JE désire aussi ardemment me reposer près de toi, que la mère recevoir son fils revenant de l'étranger.

#### XXXI.

AMOUR, plût au ciel que tu eusses eu pitié d'un cœur infortuné et d'un corps criblé de mille traits!

#### XXXII.

JE remercie les amours qui m'ont servi d'interprètes pour entrer dans ton affection, mon oiseau chéri.

#### XXXIII.

BONNE nuit je vous souhaite, jolis yeux; dormez et, le matin, réveillez-vous et pensez à moi.

#### XXXIV.

HIER je suis passé dans ton voisinage, jeune fille; tes voisins m'ont aperçu, et toi, fillette, tu dormais.

#### XXXV.

MON amour et mon corps lui-même sont entre tes mains, et que voudrais-tu donc de mieux, ô mon âme?

Ή ἀγάπη σου μὲ τιμωρεῖ καὶ τὸ κορμί μου δλάδω, φέρνει μ', ἀφέντρια, σὲ καιρὸν, εἰς ὥρα ν' ἀποθάνω.

## 37.

Ήθελλ δα να κάθομουν με σέν, παρηγοριά μου, να χαίρετον, ν' άγάλλετον ή πικρά [ή] καρδιά μου.

## 38.

ΉΘΕΛΑ νὰ σὲ φίλουνα ςτὰ δένδρη ὅταν ἀθοῦσι, καὶ εἰς τὰ παρακλώναρα πουλιά νὰ κηλαδοῦσι.

#### 39.

'Η μάννα σου ήτον πέρδικα, κὴ ὁ κύρις σου γεράκι, κ' ἔκαμαν κόρην ἔμμορφην, ὅμορφο τρυγονάκι.

## 40.

ΘΩΡΕῖΣ αὐτὴν τὴν λεμονιὰν ποῦ ἄνθισε λουμάκι; ἔτσι ἔν' καὶ ἡ δόλια κορασιὰ ποῦ ἀγαπᾳ παιδάκι.

## 41.

ΚΑΘΗΜΕΡΝΈ μου λογισμέ καὶ νυκτική μου όλπίδα, νὰ μ' είχε πάρει ὁ θάνατος τὴν ὥραν ποῦ σὲ είδα.

XXXVI. Vers 1. τημορεῖ. — 2. ὅρα ναποθάνω. XXXVII. Vers 1. εδά . καθόμουν. — 2. ἐχαίρετον. XXXIX. Vers 1. καὶ. — 2. καίκαμαν. ἔμορφην, ὅμορφο. XL. Vers 1. ὁποῦ. — 2. ἔτζη . ὁποῦ ἀγαπάη. XLI. Vers 2. μέχε . ὁποῦ.

#### XXXVI.

Ton amour me torture, et je tourmente mon corps; ton amour, ô mon amante, me conduit à l'heure de ma mort.

#### XXXVII.

JE voudrais m'asseoir ici avec toi, ma consolatrice, afin que mon triste cœur goûtât l'allégresse et la joie.

#### XXXVIII.

JE voudrais t'embrasser sous les arbres quand ils sont en fleur, et que sur les branches chantàssent les oiseaux.

#### XXXIX.

TA mère était une perdrix et ton père un épervier, et ils ont fait une jolie fille, une charmante petite tourterelle.

#### XL.

VOIS-TU ce citronnier couvert de fleurs? Ainsi est la pauvre fille qui aime un jeune garçon.

#### XLI.

MA pensée de chaque jour et espoir de mes nuits, plût au ciel que la mort m'eût frappé à l'heure où je te vis!

Κλινός έναι, ματάκια με, χρόνος ὑπάγει τώρα ὁποῦ ξετρέχω, τὸ λεεινό, τὴν ἄσπρη περιστέρα.

#### 43.

ΚΑὶ τί ἔχουσιν οἱ Χριστιανοὶ κ' ἔχουν τα μετὰ μένα, κὴ ἀφήκασι ταῖς ἔγνοιαις τους κ' ἔβαλάν τα μὲ μένα;

#### 44.

Καὶ τι νὰ κάμω ἐγὰ, ὁ λεεινός, νὰ ζῶ μ' ὀλίγον κόπον, νὰ περπατῶ, ὁ ταπεινός, ν' ἀρέσω τῶν ἀνθρώπων;

#### 45.

ΚαρΔιάν καὶ γνώμην ἤβλεπα κ' ἤμουνα θαβρεμένος, καὶ πίστευσα ςτὰ λόγια σου κ' ἔμεινα κομπωμένος.

## 46.

Κ' ἐΓὰ τὰ λόγια τ' ἄτυχα, ψυχή μου, δέν τὰ θέλω, ἀμμὴ γιὰ σέν, ἀφέντρια μου, ἔχω καρδιὰ καμμένη.

#### 47.

Κοιμή Σοι τώρ', ἀφέντρια μου, [καὶ πάρε 'λίγον ὕπνο,] κὴ ᾶς παραδέρνω έγω, ὁ 'λεεινὸς, γιὰ τὴν ἐπιθυμιά σου!

XLII. Vers 1. τόρα. — 2. λεηνῶ.

XLIII. Vers 2. kai.

XLV. Vers 2. καίμηνα.

XLVI. Vers 1. καὶ γώ . λόγια τυχα (sic). — 2. ἀμὴ κιασένα. καμένη.

XLVII. Vers 1. τώρα. — 2. καί.

#### XLII.

LUMIÈRE de mes yeux, voilà maintenant un an que je poursuis, infortuné, la blanche colombe.

#### XLIII.

ET qu'ont donc les Chrétiens à démêler avec moi, qu'ils ont laissé leurs soucis et m'en ont accablé?

#### XLIV.

ET que faire, pauvre infortuné que je suis, pour vivre avec peu de peine et passer mon chemin sans déplaire aux hommes?

#### XLV.

J'AI considéré le cœur et l'esprit, j'ai eu confiance, j'ai cru à tes paroles et j'ai été trompé.

#### XLVI.

JE ne veux pas de paroles blessantes, ô mon âme; mais pour toi, ô ma maîtresse, mon cœur se consume.

#### XLVII.

DORS maintenant, ô ma maîtresse, prends un peu de sommeil, et moi, infortuné, que je sois dans les tourments, pour ton amour!

Κόνη, ὰν κοιμᾶσαι, ξύπνησε · κὴ, ὰν κάθεσαι, εθγα, θές με · κὴ, ὰν ἦσαι μ' ἄλλον ἄγουρον, εθγα νὰ σοῦ μιλήσω.

#### 49.

ΚΥΡΆ χρυσή γειτόνισσα κὴ ώμορφοδυομματούσσα, καὶ μαυρομμάτα μ' ξιμορφη, ξκαψες τὴν καρδιάν μου.

## 50.

Λεφτοκαργά μου φουντωτή, νὰ κάθομουν συμά σου, νὰ δάγκονα τὰ χείλη σου, νὰ στάλαζε τὸ αίμα.

#### 51.

Λογλογαί μου παμπλούμιστο, καὶ δροσερό λειβάδι, τὰ δυὸ νὰ ξεψυχήσωμε 'ς ενα προσκεφαλάδι!

#### 52.

Μὰ σὰ ἔμαθες ἀπὸ νωρὶς νὰ πέφτης νὰ κοιμᾶσαι, καὶ μὲ τὸν νιὸν τὸν τυραγνᾶς δὲν τὸν ἀναθυμᾶσαι.

## 53.

Μὰ τὸν Χριστὸν, γλυκόμματη, ποῦ καὶ ἄν πᾶς, φιλῶ σε, ςτοὺς οὐρανοὺς κὴ ᾶν πέτεσαι καὶ κρύβεσαι ςτὰ νέφη.

XLVIII. Vers 1. εξύπνισε καὶ . εὕγα ήδές. — 2. καί . εἶσαι μᾶλλον . εὕγα.

XLIX. Vers 1. ὁμορφοὸυομματοῦσα. — 2. μου.

L. Vers 1. λευτοκαρυά.

LI. Vers 1. πανπλούμιστο.

LIII. Vers 2. καί . ςτὰ νέφη καὶ κρύβεσαι.

#### XLVIII.

JEUNE fille, si tu dors, réveille-toi; si tu es assise, sors pour me voir; et, si tu es avec un autre jeune homme, sors que je te parle.

#### XLIX.

Ô MA voisine, ma maîtresse, mon trésor, ma toute belle aux deux jolis yeux noirs, tu as brûlé mon cœur.

#### L.

NOISETIER touffu, que je voudrais m'asseoir près de toi, te mordre les lèvres et en faire jaillir le sang.

#### LI.

MA fleur aux couleurs variées, ma fraîche prairie, puissions-nous expirer tous deux sur un même oreiller!

#### LII.

TU as coutume de te coucher de bonne heure et de dormir, et tu ne penses pas à moi, le jeune homme que tu tyrannises.

#### LIII.

PAR le Christ, fille aux doux yeux, n'importe où tu ailles je t'embrasserai, même si tu t'envoles aux cieux, si tu te caches dans les nuages.

Μισεία κ' ή άγάπη μας άς εν' παραδομένη, ώστε νὰ πάγω καὶ νάρθω, πέρδικα πλουμισμένη.

## 55.

Νάξαν τὰ στήθη μ' ἀνοικτὰ νάδες τὰ σωθικά μου, πῶς φυτρωμένη βρίσκεσαι μέσα εἰς τὴν καρδιά μου.

## 56.

"ΟΛΟΙ δοξεύουν μ' ἄρματα, ὅλοι μὲ τὰ δοξάρια, καὶ σὺ ἐκ τὸ παραιθύρι σου δοξεύεις μὲ τὰ μάτια.

#### 57.

"Ο ΛΟΙ μοῦ λέγουν 'πόμενε · κὴ ὡς πότε νὰ 'πομένω, τὴν μοῖρά μου νὰ καρτερῶ καὶ νὰ τὴν ἀναμένω;

## 58.

"Ο ΜΟΙ Α είσαι με τὰ λούλουδα, με τὸ μαργαριτάρι, καλότυχος ποῦ σ' ἀγαπᾶ κὴ ὁποῦ σε θέλει πάρει!

## 59.

Όπος φιλεί βαθειάν αὐγὴν τὴν ἀγαπητικήν του, όλημερεί [ή] καρδελά του στέκει θαραπαμένη.

LV. Vers 1. μου. — 2. εύρήσκεται. LVI. Vers 1. μέ. — 2. παρεθύρι. LVII. Vers 1. καί. — 2. μύρα. LVIII. Vers 2. σὲ ἀγαπάη καί. LIX. Vers 2. ὀλημερή.

#### LIV.

JE pars, et je te recommande notre amour jusqu'à ce que je sois de retour, perdrix au beau plumage.

#### LV.

QUE ma poitrine n'est-elle ouverte pour que tu voies mes entrailles et aussi que tu es enracinée au milieu de mon cœur.

## LVI.

TOUT le monde lance des traits avec des armes, avec des arcs; et toi, de ta fenêtre, tu décoches des traits avec tes yeux.

## LVII.

Tous me disent: Patience! Mais jusques à quand dois-je patienter et attendre, et endurer mon triste sort?

#### LVIII.

Tu es semblable à une fleur, pareille à une perle, bienheureux celui qui t'aime et t'épousera!

#### LIX.

CELUI qui, au point du jour, baise sa bien-aimée a le cœur content pour toute la journée.

"ΟΣΟΙ με δλέπουν λέγουσιν ότι περιδιαδάζω, κ' έγω με πίκραις, με χολαίς, την νιότη μου διαδάζω.

61.

'Πεῖη ἤθελα καὶ πλειότερα, μὰ ἡ ὥρα δέν τὸ δίδει, τὰ σκοτεινὰ περάσασιν, ἡ ἡμέρα ξημερόνει.

62.

Πιστεύειο όσα μ' εκαμες δεν τά 'χω 'γώ γραμμένα, γραμμένα τά 'χω ςτό χαρτί διά νά σ' τά είπῶ ενα κ' ενα.

63.

Ποτατιάν όψιν και θωριάν έχει ο άνθρωπος έκεῖνος, να πέφτη μ' άναστεναγμούς, να γέρνη μέ τοὺς πόνους!

64.

Ποτ' έκ τὸ παραιποταμὸ δὲν λείπει πρασινάδα, μηδὲ, κόρη, ἐκ τὰ χείλη σου δὲν λείπει κοκκινάδα.

65.

Ποτέ μου δεν μ' επλάνεσε κοράσιον ςτὸν καιρόν μου, μόνον εσύ, ματάκια μου, κ' εκαψες τὴν καρδιάν μου.

LX. Vers 2 καὶ γώ. πικρίαις

LXII. Vers 1. μοῦ. — 2. καίνα.

LXIII. Vers 1. θεορίαν. — 2. πεύτη.

LXIV. Vers 1. παρεποταμό.

LXV. Vers 1. μεπλάνεσαι. — 2. καίκαψες.

## LX.

Tous ceux qui me voient disent que je me promène, et moi je passe ma jeunesse dans l'amertume et dans les chagrins.

#### LXI.

JE voulais en dire davantage, mais l'heure ne me le permet pas; les ténèbres sont passées, le jour brille.

#### LXII.

CROIS-TU que je n'ai pas écrit tout ce que tu m'as fait? Je l'ai écrit sur le papier pour te le dire un à un.

#### LXIII.

CET homme a vilain air et mauvaise mine; qu'il se couche avec les soupirs et qu'il se lève avec les chagrins!

#### LXIV.

JAMAIS la verdure ne fait défaut sur le bord du fleuve, ni la rougeur sur tes lèvres, jeune fille.

#### LXV.

JAMAIS de ma vie jeune fille ne me séduisit autre que toi, lumière de mes yeux, et tu m'as brûlé le cœur.

Ποτέ μου 'ς άλλουνοῦ φιλιὰ ἀντιβαδιστής δέν ήμουν, καὶ ςτήν δική μου τὴν φιλιὰ βρίσκω ἀντιβαδιστάδες.

67.

'Ρίμε, κυρά μου, το σκοινὶ ἀπο το παραιθύρι, γιὰ νἄρθω το τοιχειο τοιχειο νὰ πιάσ' ώρηον ζαφείρι.

68.

'Pfee κυρά μου, τὸ σπαθί·κόψε μου τὸ κεφάλι, νὰ μὴν ἰδοῦν τὰ μάτια μου ἄλλως αὐτὰ τὰ κάλλη.

69.

Σ'ΑΝ βράζει καὶ τὸ σίδερο ἀντάμα μὲ τὴν λάβρα, ἔτσ' ἔκαμε ἡ ἀγάπη σου τὰ σωθικά μου μαῦρα.

70.

Σλη πέρδικαν εἰς τὸ κλουδὶ στέκεις ςτὸ παραιθύρι, λάμπουσιν καὶ τὰ μάτια σου σὰν ἄδολον ζαφεῖρι.

71.

ΣΑΝ τοῦ κοράκου τὸ πτερὸν εἶναι τὰ δυό σου μάτια, καὶ δλέπω τα κ' ἐγὼ, ὁ 'λεεινὸς, καὶ γένομαι κομμάτια.

LXVI. Vers 1. είς. — 2. αντιδαδιαστάδες.

LXVII. Vers 1. σκηνή . παρεθύρι. — 2. τυχίω τυχίω.

LXVIII. Vers 2. ήδοῦν. ἄλλος.

LXIX. Vers 1. λάβραν. - 2. ἔτζ'.

LXX. Vers 1. παρεθύρι. — 2. ζαφήρη.

LXXI. Vers 2. καὶ γώ . λεηνός.

#### LXVI.

JAMAIS je n'ai empiété sur l'amour des autres, et dans mon amour à moi je trouve des rivaux.

## LXVII.

MON amante, lance-moi la corde de ta fenêtre, pour que, en me glissant le long du mur, j'aille prendre un beau saphir.

#### LXVIII.

MON amante, frappe-moi d'un glaive et tranche-moi la tête, afin que mes yeux ne voient pas impunément tes charmes.

## LXIX.

COMME bout le fer dans la fournaise, ainsi ton amour fait bouillonner mon pauvre cœur.

#### LXX.

COMME une perdrix en cage tu te tiens à la fenêtre, et tes yeux brillent comme un saphir sans défaut.

#### LXXI.

TES deux yeux sont comme l'aile du corbeau; je les vois, infortuné, et je suis brisé en morceaux.

Σίντα διαδώ και δέν σε ίδω, πουλί μου άγαπημένο, καν την ήμέρα δυό φοραις στέκομαι λυπημένο.

## 73.

Στάξον, κόρη, ςτην πόρταν σου κ' έγω ςτην έδικη μου, να δικαστούν τα χείλη μας χίλιων χρονών άγάπη.

## 74.

Στον ἄσπρον σου τὸν τράχηλον νἄμουν ἀκουμπισμένος, καὶ ςτὰ ξαθά σου τὰ μαλλιὰ νἄμουν περιπλεμμένος!

## 75.

Στὸ παραιθύρι στέκεσαι, κυρά μου, σὰν ὁ πλάνος, καὶ στέκεις καὶ παραικαλεῖς πότε νὰ ξαναφάνω.

## 76.

Τ' ΆΣΤΡΗ, τὰ γνέφη τοὐρανοῦ, ἥλιος καὶ τὸ φεγγάρι, νὰ μᾶς συσμίζουσι τὰ δυὸ ποῦ ἔχουσιν τὴν χάρι.

## 77.

Τάχα, ώσὰν ἐσέδηκα ςτὰ ρωτικά σου κάλλη, καὶ ςτὴν ἀγάπην πε είχαμεν νὰ συσμικτοῦμεν πάλι.

LXXIII. Vers 1. καὶ γώ.

LXXIV. Vers 1. τράχυλου.

LXXV. Vers 1. παρεθύρι στέσαι (sic). ώσάν. — 2. παρεκαλεῖς.

LXXVI. Vers 1. τε οὐρανοῦ.

#### LXXII.

QUAND je passe sans te voir, mon oiseau chéri, au moins deux fois dans un jour, je suis tout attristé.

#### LXXIII.

JEUNE fille, tiens-toi à ta porte et moi à la mienne, afin que nos lèvres devisent d'un amour de mille années.

#### LXXIV.

QUE ne suis-je appuyé sur ton cou blanc, et que ne suis-je enlacé dans tes blonds cheveux!

#### LXXV.

TU te tiens à la fenêtre, mon amante, tu t'y tiens comme une trompeuse et tu me pries [de te dire] quand je reviendrai.

#### LXXVI.

LES étoiles, les nuages du ciel, le soleil et la lune, puissent-ils nous réunir tous deux, eux qui possèdent la grâce.

#### LXXVII.

PUISQUE je suis épris de ta ravissante beauté, il sera peutêtre possible de renouer nos premières amours!

Τλ χείλη σου τὰ κόκκινα όμοιάζουν σὰν κεράσι· καὶ ὁ νεὸς ποῦ τὰ φίλησε ποτὲ μηδὲν γεράση!

## 79.

Τὰν μάχη σου δὲν δύνομαι, καὶ τὴν φιλιά σου θέλω, χαιρέτησε μ', ἀφέντρια μου, καὶ τίποτε δὲν θέλω.

#### 80.

Τὸ πρόσωπόν σου τ' ἔμμορφον νὰ μήν 'χες μοῦ τὸ δείξει, ἀμμὴ, ἐπειδὴ μοῦ τόδειξες, ἔχω χαρὰ καὶ θλίψι.

#### 81.

Τὸ πρόσωπόν σου τὸ γλυκὺ τίς νὰ τὸ λησμονήση, καὶ τίς νὰ μὴ σ' ὀρέγεται καὶ νὰ σὲ λησμονήση;

## 82.

Το ρόδο, το τριαντάφυλλον ήλθε καιρός ν' άθίση, και το πουλάκι τ' άλαλο καιρός νά κηλαδίση.

## 83.

Φορείς τὰ μαῦρα, λυγερὴ, κη ὁμοιάζεις χειλιδῶνι, κὴ ὅλαις σου ταῖς γειτόνισσαις ἐσὺ ταῖς ἐμμορφίζεις.

LXXVIII. Vers 2. όποῦ.

LXXIX. Vers 1. Le scribe a oublié la première syllabe de  $\phi_i \lambda_i \alpha$ . Le Ms. porte seulement  $\lambda_i \alpha$ .

LXXX. Vers 1. τὸ ἔμμορφον . μήνχες . δίξη. — 2. ἀμή · τοδηξες.

LXXXIII. Vers 1. χειλιδόνι. — 2. καί.

#### LXXVIII.

TES lèvres rouges ressemblent à une cerise; puisse le jeune homme qui les a baisées ne jamais vieillir!

#### LXXIX.

JE ne veux pas ta haine, c'est ton amitié que je veux; saluemoi, ô mon amante, et je ne demande rien davantage.

#### LXXX.

PLÛT à Dieu que tu ne m'eusses jamais montré ton beau visage; mais, puisque tu me l'as fait voir, j'en ai de la joie et de la douleur.

#### LXXXI.

Qui ne se souviendrait de ton doux visage? Quel est celui qui ne te désirerait pas et qui pourrait t'oublier?

#### LXXXII.

IL est venu le temps où fleurissent la rose et l'églantine, et le temps où chante le petit oiseau muet.

#### LXXXIII.

TU portes des vêtements noirs, jeune fille, et tu ressembles à une hirondelle, et tu embellis toutes tes voisines.

ΧΡΙΣΤὰ, καὶ νἆτον μπορετό νἄστεκες πάντ' όμπρός μου, ἀλήθεια ςτὴν ἐπιθυμιὰ τῦ πόθυ εἶσ' ἐχθρός μου.

## 85.

ΧΡΙΣΤὰ, τί τὸν ὁρέγομαι τὸν κοκκινοσκαρλάτον, ὁπῶχει καὶ ςτὸν κόρφον τα τόν μόσχου τὸν ἀφράτου.

#### 86.

Ω γλυκοποθητούσσά μου καὶ τῆς ψυχῆς ψυχή μου, ἤξευρε πῶς οὐδε ποσῶς σ' ἀφίνει ἡ θύμησί μου.

## 87.

\*Ω νεραντσιά μὲ τὸν καρπὸν καὶ λεμονιά μὲ τ' ἄνθη, ποῦ ἔβαλες ἐμὲν τὸν νιὸ εἰς τὰ δικά σου πάθη.

## 88.

΄ Ω ρόδο μου ξεφούντωτο, λουλοῦδι μέσα τ' ἄνθη, μηδεν φανῆ ἡ ἀγάπη σου ὅτι ἀπὸ μένα ἀχάθη.

## 89.

'ΩΣ ἀπερνοῦν οἱ χρόνοι τόσο γεροῦμε, τωρά 'χομε τὴν νιότη κὴ ᾶς τὴν χαροῦμε.

LXXXIV. Vers 1. πορετό. πάντα.

LXXXV. Vers 1. κοκκινοσκαρλάτο. — 2. ἀκράτον (Cette épithète ne peut guère s'appliquer à une plante, c'est pourquoi j'ai cru devoir lui substituer ἀφράτον).

LXXXVI. Vers 1. γλυκοποθητοῦσα.

LXXXVII. Vers 2. omov.

LXXXIX. Vers 1. γερούμαι. — 2. 'χομαι. καί. χαρούμαι.

#### LXXXIV.

O CIEL, que ne t'est-il possible de te tenir toujours en ma présence! Tu es vraiment l'ennemi des désirs de mon amour.

#### LXXXV.

CHRIST! combien je le désire le jeune homme rouge écarlate, qui porte dans son sein un frais rameau de musc.

## LXXXVI.

Ô MA douce amoureuse, âme de mon âme, sache que ma pensée ne te quitte jamais.

#### LXXXVII.

ORANGER chargé de fruits, citronnier émaillé de fleurs, tu m'as jeté, moi jeune homme, dans tes propres tourments.

#### LXXXVIII.

Ô ROSE effeuillée, fleurette parmi les fleurs, fais en sorte qu'il ne paraisse pas que je ne possède plus ton amour.

#### LXXXIX.

AVEC les années qui passent nous vieillissons; maintenant que nous avons la jeunesse, jouissons-en.

'ΩΣ πότε, κρυσταλλόχροια μου, να στέκεται ό θυμός σου, καὶ τὸ σπαθὶ ςτὸ χέρι σου, κ' ἐγώ ςτὸν ὁρισμόν σου;

91.

'ΩΣ πότε να πυράζωνται οἱ άμαρτωλοὶ ςτὸν ἄδην, καὶ τὰ πουλιὰ ςτὴν ἔρημον, κ' ἐγώ, κυρὰ, γιὰ σένα;

92.

'ΩΣ τρέχουν τὰ κρυὰ νερὰ, κόρη μου, εἰς τὴν βρύσιν, ἔτσι τρέχει ἡ ἀγάπη σου μέσα εἰς τὴν καρδιάν μου.

93.

 $\Omega$  χρόνοι καὶ κακοὶ καιροὶ, ἀφῆτ $\epsilon$  με νὰ ζήσω,  $\hat{\eta}$  να κερδίσω τὰ ποθῶ,  $\hat{\eta}$  νὰ μ $\hat{\epsilon}$  πάρ $\hat{\eta}$  ὁ Χάρος.

XC. Vers 2. καὶ γώ. XCI. Vers 2. καὶ γώ.

XCII. Vers 1. κριά. — 2. ἔτζη.



### XC.

FILLE semblable au cristal, jusques à quand durera ta colère, et tiendras-tu le glaive à la main et serai-je à ta discrétion?

#### XCI.

JUSQUES à quand les pécheurs seront-ils brûlés en enfer, les oiseaux dans le désert, et moi pour toi, ô ma maîtresse?

## XCII.

COMME l'onde fraîche, ô jeune fille, coule dans la source, ainsi coule au milieu de mon cœur l'amour que j'ai pour toi.

#### XCIII.

Ò ANNÉES, temps funestes, laissez-moi vivre pour gagner ce que je désire, ou sinon que Charon me prenne.



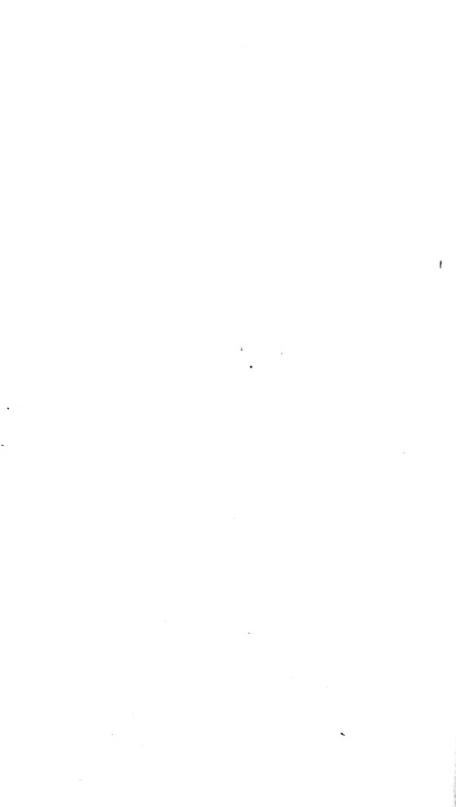



# TABLE.

PRÉFACE.

page VII

# PREMIÈRE PARTIE.

## CHANSONS GRECQUES DU XVe SIECLE,

## (MANUSCRIT DE VIENNE.)

| I            | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΡΑΣΟΠΑΤΕΡΑ                                   | 2  |
|--------------|---------------------------------------------------------|----|
| II           | ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ                                      | 10 |
| III          | ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ.                                          | 20 |
|              | 'Αγάπα με μὲ τὴν καρδιὰν καὶ μὲ τὴν ὅρεξίν 50υ.         | 34 |
| V            | 'Αλλοίμονον ποιὸς μάστορης, ποιὸς ήτον ὁ ζωγράφος       | 36 |
| VI           | Απάντησα τὴν ἀγαπω ἀπὸ λουτρὸν λουσμένη                 | "  |
|              | Απήτις ἀνεντράνισα τὰ ρωτικά σου κάλλη                  | n  |
| VIII         | 'Απ' δλαις ταῖς εὐγενικαῖς                              | 38 |
| IX           | "Ασπρο, λεπτὸ τριαντάφυλλον, ταῖς νύκταις πῶς κοιμάσαι. | n  |
| $\mathbf{x}$ | "Ασπρο μετάξι γαρμιζύ, χρυσάφι ἀπὸ τὴν Πόλιν            | 40 |
| XI           | Αὐθέντη, πρὶν φιλήσης με καὶ πρὶν μὲ περιλάμπης         | )) |
| XII          | 'Αφ' ων εστήθη ὁ οὐρανὸς κ' εθεμελιώθη ὁ κόσμος         | 42 |
| XIII         | Έδε πιττάκιν ὁ οὐρανὸς κ' έδε γράμματα τ' ἄστρη         | )) |
| XIV          | Είδα δένδρο είς περιδόλι                                | 44 |
|              | Είχα μιὰν ἡμέρα σκόλη                                   | 'n |
|              | H NIOTH                                                 | 46 |
|              | Έρωτα, δός με λογισμόν καὶ γνῶσι τί νὰ ποίσω            | 39 |
|              | Έσὺ, οὐρανὲ μὲ τὰ ψηφιὰ, κάμπε μὲ τὰ λουλούδια.         | 'n |
|              |                                                         |    |

| ΧΙΧ Έψες επερνοδιάβαινα, κόρη, εκ την γειτονιά σου       | . 0            |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| ΧΧΧ Ζαχάρι, μέλι καὶ δροσιὰ έναι τ' ἀνάβλεμμά σου        | 48             |
| ΧΧΙ Ἡ ἀγάπη πρώτη ἔτυχε περίσσια ν' ἀγαπᾶται             | 50             |
| ΧΧΙΙ Κυρά δαμασκηνόχειλη και λιγνοπουγουνάτη             | 20             |
| ΧΧΙΙΙ Μὰ τ' ἄστρη, μὰ τὸν οὐρανόν.                       |                |
| ΧΧΙΥ Μὰ τὸν Χριστὸν ποῦ ἔκαμε τὸν οὐρανὸν μὲ πέννα.      | 52             |
| ΧΧΥ Μαυρα είν τὰ μάτια σου γιὸν την εληάν                | ) 4<br>h       |
| ΧΧΥΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΙΚΗΣ ΤΑ ΚΑΛΛΗ                             | 39             |
| ΧΧΥΙΙ "Όντε μὲ λάχη νὰ ίδω καὶ δέν σὲ συντυχαίνω         |                |
| ΧΧΥΙΙΙ Οὐρανὸς εἴσαι, καρδιά μου                         | ,              |
| ΧΧΙΧ Παραιθυρίτσια μ' άργυρα, άργυροκοσμημένα            | 56             |
| ΧΧΧ Παραίσκυψε, άστρο τούρανου κὴ αύγερινε του πόθου.    | la .           |
| ΧΧΧΙ Ποτέ μου δὲν μ' ἐπλάνεσε κοράσι ςτον καιρόν μου     | 2 <sub>0</sub> |
| ΧΧΧΙΙ Πῶς νὰ δαστάζω τὸν καιρὸν, πῶς νὰ τὸν ὑπομείνω.    | 58             |
| ΧΧΧΙΙΙ Σιτάριν έσπειρα ςτην γην και ρύζιν είς τον άμμον. | 30             |
| ΧΧΧΙΥ Στούς ούρανούς κὴ ἄν κρυθηθής, ςτοῦ Ἡλιοῦ τὴν μάνν |                |
| αν έμπης                                                 | lo             |
| ΧΧΧΥ Σφάξε με μὲ τὸ χέρι σου μπουρτὰ σφαγῶ ἀτός μου.     | 29             |
| ΧΧΧVΙ Τοῦτο θυμήθη ὁ λογισμὸς κ' εἶπε γιὰ ν' ἀγαπήσω     | 60             |
| ΧΧΧΥΙΙ Φλογίζομαι καθημερνά, καίγομαι σὰν καλάμι         | 19             |
| ΧΧΧΥΙΗ ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΕΙΗΣΤΟΛΙΔΙΟΝ                             | 79             |
| ΧΧΧΙΧ ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                   | 62             |
| XL EPΩTIKON ΠΙΤΤΑΚΙ                                      | 66             |
| ΧΙΙ Χιλιδονάκι νὰ γενῶ ςτὴν κλίνην σου νὰ έλθω           | 68             |
| ΧΕΙΙ Χριστέ, καὶ ας ηὐρίσκετον πούπετες θεραπεία         | 39             |
| ΧΙΙΙΙ Χριστὲ, παρακαλώ σέ το, δός μου καιρὸν καὶ τόπου.  | 39             |
| ΧLΙΟ Χριστέ, πῶ ποῖκες οὐρανὸν κ' ἐθεμελιῶσες κόσμον.    | 39             |
| ΧΙΥ 'Ωϊμὲ, καὶ πῶς ἐγίνηκα πάντ' ἄς ἀναστενάζα           | 70             |
| ΧΙΝΙ ΤΩ καρδίτσα μου σφαμένη                             | 30             |
| ΧΕΝΙΙ 'Ως πρέπει τὸ χρυσόνεμα εἰς ὰργυρὸν ὰδράκτιν       |                |
|                                                          |                |
|                                                          |                |
| DEUXIÈME PARTIE.                                         |                |
| CHANSONS HISTORIQUES                                     |                |
| ET CLEPHTIQUES.                                          |                |
| ΧΊ. VIII Ο ΘΑΝΑΤΌΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ ΔΡΑΓΑΖΗ.             | 74             |
| ΧΙΙΧ Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ                           | 76             |
| Ι. Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.                           | 78             |
|                                                          |                |

|         | TABLE.                                             | 373 |
|---------|----------------------------------------------------|-----|
| LI      | Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΔΥΛΗΣ                              | 78  |
| LII     | Ο ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ                                | 80  |
| LIII    | Ο ΝΙΚΟΛΟΣ ΤΣΟΤΒΑΡΑΣ                                | 30  |
| LIV     | Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ                                       | 82  |
| LV      | Ο ΔΕΛΑΣ ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ                                  | ))  |
| LVI     | Ο ΞΕΠΑΤΕΡΑΣ                                        | 84  |
| LVII    | Ο ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ ΦΑΩΡΟΣ                                 | 86  |
| LVIII   | Ο ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ                                        | 88  |
|         | Ο ΤΣΟΛΚΑΣ ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ                                |     |
| LX      | Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ                                       | 92  |
| LXI     | Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ                                   | 98  |
| LXII    | THE POTMEAHE TO TPACOTAL                           | 108 |
| LXIII   | Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ                                      | 114 |
| LXIV    | H MANNA T $\Omega$ N AAZAJ $\Omega$ N              | 116 |
| LXV     | Η ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ                                     | 118 |
| LXVI    | Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΗΠΑΣΑ                            | N.  |
| LXVII   | Ο ΦΩΤΟΣ ΤΣΑΒΕΛΛΑΣ                                  | 120 |
| LXVIII  | Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.                | 124 |
| LXIX    | Ο ΚΟΜΝΑΣ ΤΡΑΚΑΣ                                    | b   |
| LXX     | Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                        | 128 |
| LXXI    | Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ                                     | 136 |
| LXXII   | Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΖΑΡΗΣ                                 | 11  |
| LXXIII  | ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ 1826 ΕΤΟΣ             | 2   |
|         | EIS TO AHPON THE AAKONIAS H MANHS.                 | 144 |
| LXXIV   | Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ                                      | 150 |
| LXXV    | Ο ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                                    | 152 |
| LXXVI   | Ο ΦΛΕΣΣΑΣ                                          | 154 |
| LXXVII  | Ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ                               | 156 |
| LXXVIII | HTTA TON TOTPKON EN ASKH $\Phi\Omega I.$           | 158 |
| LXXIX   | O $\Theta$ ANATO $\Sigma$ TOT $\Pi$ ETPOM $\Pi$ EH | 160 |
| LXXX    | O TZAMH $\Sigma$ KAI TO $\Sigma$ TNTAFMA           | 164 |
| LXXXI   | Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ                               | 166 |
| LXXXII  | Ο ΑΣΛΑΜΠΕΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΕΛΗΜΠΕΗΣ                        | 172 |
|         | Τρία πουλάκια κάθονταν ςτοῦ Μπερατιοῦ τὸ κάστρο.   |     |
| LXXXIV  | Μώρ' περδικοῦλα τοῦ Μωριά, θέλα σου παραγγείλω.    | ))  |
| LXXXV   | Ο ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ                                    | 176 |
| LXXXVI  | ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ                        | "   |

|       | 1   |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| TROIS | EME | PAR | TIE |

|                        | TROBIEME THEFTE.                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | CYCLE DE DIGÉNIS AKRITAS.                                                                      |
| LXXXVIII<br>LXXXIX     | Ο ΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ                                                                          |
|                        | QUATRIÈME PARTIE.                                                                              |
|                        | CHANSONS RELIGIEUSES.                                                                          |
| XCII                   | ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ                                                                            |
|                        | CINQUIÈME PARTIE.                                                                              |
|                        | CHANSONS D'AMOUR.                                                                              |
| XCV<br>XCVII<br>XCVIII | *Αϊντε, βρ' ἀπρίλη δροσερὲ καὶ Μάη μὲ λουλούδια. 210 Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ                               |
|                        | Δάφνη μου, τὸ χρυσόδενδρο πούσαι ςτὴ γειτονιά μου. 216                                         |
| CII<br>CIV             | ΤΟ ΦΙΛΙ                                                                                        |
|                        | Κόρη μαλαμματένια μου, νὰ σὲ παρακαλέσω »                                                      |
|                        | Κόρη μὲ τὰ ξανθά μαλλιὰ καὶ μὲ τὰ μαῦρα μάτια. 228                                             |
|                        | Μιὰ βραδειὰ μὲ φεγγαράκι                                                                       |
|                        | Μιὰ λυγερη ἐκίνησε ςτῆς μάννας της νὰ πάγη 230<br>Νἄχα νεράντσι νἄρῥιχνα ςτὸ πέρα παραθύρι 230 |
|                        | Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ                                                                                     |
| (A)                    | II MILEINING                                                                                   |

| CXII | Παπαρούνα κόκκινη κὴ άλλη κατακόκκινη                | 236 |
|------|------------------------------------------------------|-----|
|      | Πφοῖ ἔση τσ' ὤσ' όρούμενε τόσεν τσαιρὲ τθὰ ξένα.     |     |
| CXIV | Σπειρὶ πιπέριν ἔσπερνα ςτης ὤμορφης τὰ χείλη         | 238 |
| CXV  | Στη βρύσι στέκω καὶ διψῶ, νερὸ βαστῶ, δὲν πίνω       | w   |
|      | Τὶ νὰ σοῦ στείλω, μάτια μου, εὐτοῦ ςτὸν κάτου κόσμο. |     |
|      | Τὸ Ἑλενάκι τὸ μικρὸ θέλω νὰ τὸ μερώσω                |     |
|      | Τὸ Ελενάκι τὸ μικρὸ θέλω νὰ τὸ μερώσω                |     |
| CXIX | Τρεῖς ἀδερφάδες ἤμαστε κ' ἡ τρεῖς καψοκαρδιώσαις.    | 242 |

# SIXIÈME PARTIE.

## CHANSONS DIVERSES.

| CXX     | ΕΠΙΜΥΛΙΟΣ ΩΙΔΗ                                      | 46  |
|---------|-----------------------------------------------------|-----|
| CXXI    | Ο ΒΟΣΚΟΣ ΨΥΧΟΡΡΑΓΩΝ                                 | )   |
| CXXII   | 'Αρρώστησα, ξαρρώστησα κ' ἐπῆγα ν' ἀπαιθάνω 2.      | 48  |
|         | H KAKH MANNA                                        |     |
| CXXIV   | MTPOAOFI TOT NTABOT                                 | 52  |
| CXXV    | TOT XAPOT TO KAPABI                                 | 54  |
| CXXVI   | Ο ΣΟΦΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ                                   | 58  |
|         | "Ηλιε μου, καὶ κὺρ Τλιε μου, κοσμοτριγυριστή μου. 2 |     |
| CXXVIII | Καταμεριά νὰ κάτσωμεν έμεῖς οἱ λυπημένοι            | b   |
| CXXIX   | Ο ΝΑΥΤΗΣ                                            | 88  |
| CXXX    | ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΝΕΑΣ ΚΟΡΗΣ                                | 90  |
|         | Μιχάλμπεης έξέβηκε νὰ πάη νὰ σεργιανίση 20          |     |
| CXXXII  | Μωρὲ παιδὶ μικρούτσικο καὶ γαϊτανοζωσμένο           | b   |
| CXXXIII | Πέντε καράδια ήμαστε ςτη Σουλνε άραγμένα 20         | 94  |
| CXXXIV  | TOT KAHETAN MANETA H ITNAIKA 2                      | 96  |
| CXXXV   | Н ПТМФН КОТМПАРА                                    | 00  |
|         | Ο ΜΑΤΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΈΑΣ 30                       |     |
| CXXXVII | THE DIONTTEAS TO TPAPOTDI $3^{\circ}$               | 04  |
| XXXVIII | Ο ΧΑΡΤΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ                            | о6  |
| CXXXIX  | Πήγα ν' ἀνάψω τὸ λουλὸ κ' εὐρίσκω έναν τσουκάλι. 3: | r 6 |
|         | ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ                                        |     |
| CXLI    | Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΤΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΛΙ 3                        | 18  |
| CXLII   | ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΛΕΦΤΑΙΣ                                 | 20  |
|         | ΤΑ ΔΥΌ ΑΔΕΛΦΙΑ                                      |     |
| CXLIV   | Η ΘΕΟΝΙΤΣΑ                                          | 24  |

| 2 | 7 | К |
|---|---|---|
| J | / | v |

#### TABLE

| CXLV Το Γιάννη εδάλαν φυλακή να κάμη τριάντ | α | μi | pau | ς. | 326 |
|---------------------------------------------|---|----|-----|----|-----|
| CXLVI Ο ΤΣΟΛΑΚΗΣ                            |   |    |     |    | 330 |
| CXLVII Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ               | • | •  | •   | •  | 332 |
| SEPTIÈME PARTIE.                            |   |    |     |    |     |
| (MANUSCRIT DE VIENNE.)                      |   |    |     |    |     |
| ΔΙΣΤΙΧΑ ΕΡΩΤΙΚΑ                             |   |    |     |    | 228 |



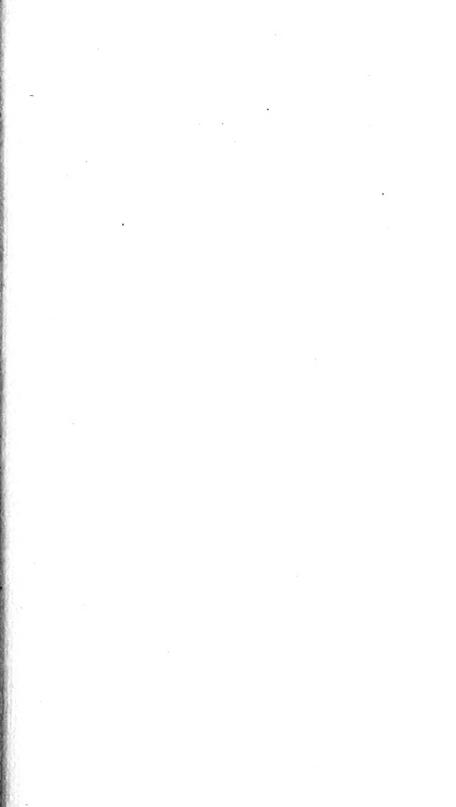





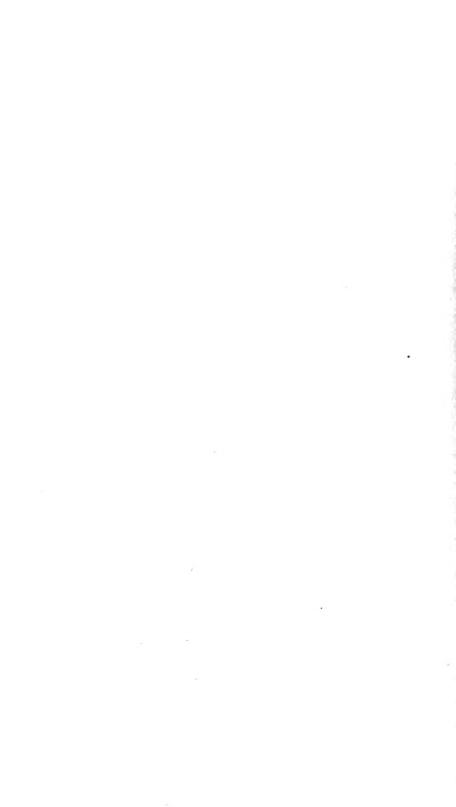

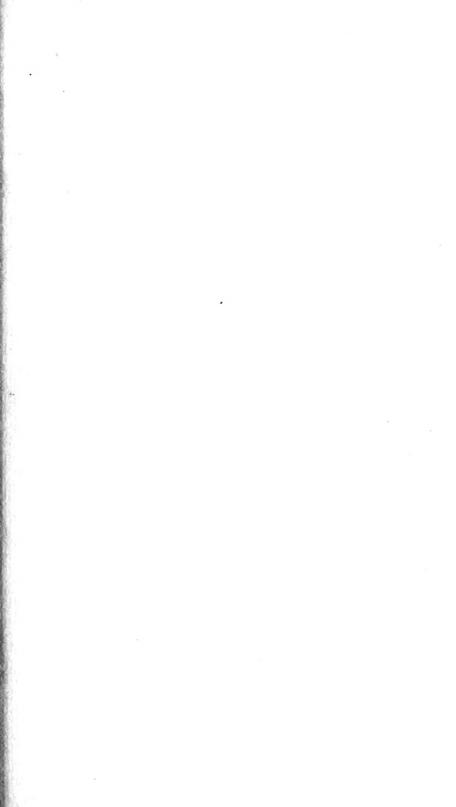







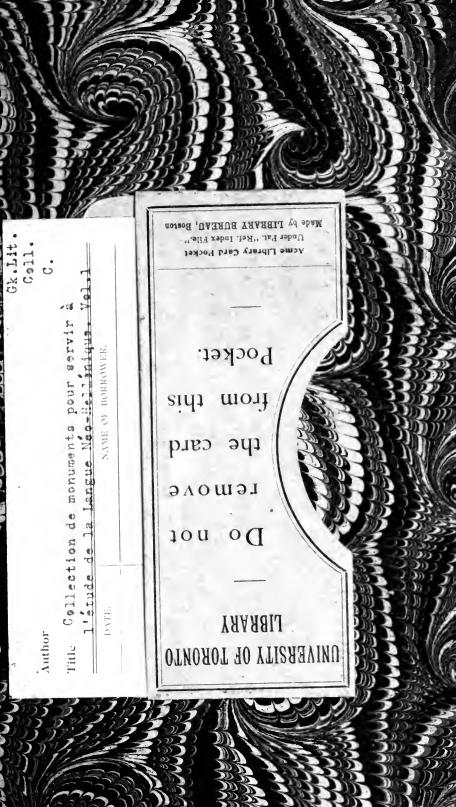

